U d'/of OTTAWA 39003002372414





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa





the second second



Litterature 13 8

Litterature B8

#### LES

# GRANDS ÉCRIVAINS

### DE LA FRANCE

NOUVELLES ÉDITIONS

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION

DE M. AD. REGNIER

Membre de l'Institut







## ŒUVRES

DE

# P. CORNEILLE

TOME IX



PARIS — IMPRIMERIE DE CH. LAHURE ET C<sup>ie</sup> Rue de Fleurus, 9

## **OEUVRES**

DЕ

# P. CORNEILLE

#### NOUVELLE ÉDITION

REVUE SUR LES PLUS ANCIENNES IMPRESSIONS
ET LES AUTOGRAPHES

ET AUGMENTÉE

de morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, d'un fac-simile, etc.

#### PAR M. CH. MARTY-LAVEAUX

TOME NEUVIÈME

#### PARIS

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie

BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1862

31.1.11317/11/12

PG 1741 1862

#### LOUANGES

DE LA

# SAINTE VIERGE

COMPOSÉES EN RIMES LATINES PAR SAINT BONAVENTURE ET MISES EN VERS FRANÇOIS PAR P. CORNEILLE

т665



#### NOTICE.

LES Louanges de la sainte Vierge, dont nous avons reproduit le titre exact sur le feuillet précédent, portent au bas du frontispice : A Rouen et se vendent à Paris, chez Gabriel Quinet, au Palais, dans la galerie des prisonniers, à l'Ange Gabriel. M.DC.LXV. Avec privilege du Roy.

Le privilége, « donné à Paris le 19. jour de Iuillet 1665, » est accordé « au Sieur P. Corneille. » Il est suivi de cette men-

tion:

« Acheué d'imprimer pour la première fois le 22. d'Aoust 1665, à Rouen, par L. Maurry, aux dépens de l'Autheur, lequel a traité de la presente impression du Privilege à l'avenir avec Gabriel Quinet, Marchand Libraire à Paris, pour en jouir selon l'accord fait entr'eux. »

Le volume, de format in-12, se compose de quatre feuillets

et de quatre-vingt-trois pages.

En regard du titre se trouve une planche gravée, qui représente la Vierge tenant sur ses genoux l'enfant Jésus. On lit sur une banderole, au bas de cette planche, ce passage du Cantique des Cantiques (chapitre 1v, verset 7): Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te; et au-dessous la signature du graveur, Ludovic. Cossinus. (Louis Cossin.)

Bien que Corneille n'hésite pas à désigner, sur le titre du volume, saint Bonaventure comme l'auteur des « rimes latines », dans son avis Au lecteur il insinue, avec sa réserve habituelle, que cet ouvrage n'est peut-être pas de celui à qui l'on a coutume de l'attribuer. L'abbé Granet, qui a reproduit la seule édition qui existât de la traduction de Corneille, aux pages 237-295 des OEuvres diverses de notre poëte, qu'il a publiées en 1738, dit à ce sujet dans la préface de ce recueil : « Je ne crois pas que cet ouvrage, attribué à saint Bonaventure, soit de ce saint docteur. Il se seroit exprimé d'une manière plus exacte, et moins barbare. Divers traits tirés de l'Office du Saint Sacrement donnent lieu de croire qu'il n'en est pas l'auteur 1. »

Le texte de cette édition des Louanges de la sainte Vierge, publiée dans le recueil de l'abbé Granet, est rempli de fautes involontaires. Le titre même n'est pas correct: par une méprise des plus singulières, il est ainsi conçu: Louanges de la sainte Vierge composées en rimes par Saint Bonaventure; et mises en vers latins par Pierre Corneille. En outre, on lit vieux, pour vieil, dans l'avis Au lecteur et au vers 65; le rouge, pour ce rouge, au vers 165; la, pour sa, au vers 401; sont, pour font, au vers 517; le temps, pour les temps, au vers 554; à la main, pour en la main, au vers 557; repose, pour reposa, au vers 660; beauté, pour beautés, au vers 741; de grâce, pour des grâces, au vers 772; et le nuage, pour aucun nuage, au vers 777.

Corneille, comme nous l'avons dit, n'a fait paraître qu'une seule édition des Louanges de la Vierge; nous n'aurons donc pas de variantes à donner. L'édition de Nancy de 1745, dont nous avons parlé au tome VIII, p. xxII, contient, à la suite de l'Imitation, les Louanges de la Vierge, l'Office de la Vierge et tout ce qui l'accompagne dans le volume de 1670 (voyez ci-après, p. 57), à l'exception des Instructions et Prières chrétiennes. Ce texte de Nancy présente çà et là des corrections dans le genre de celles que nous avons relevées pour le cha-

1. On lit dans la strophe 1 des Louanges de la Vierge:

Da robur, fer auxilium;

pitre Ier et dans la strophe 27 :

Verum panem angelorum.... Hic est panis viatorum, Qui non est dandus canibus.

Ce sont des traits, comme dit Granet, tirés de deux hymnes (Verbum superum prodiens, et Lauda Sion Salvatorem) qui font partie de l'Office du Saint Sacrement. On sait que l'auteur de cet office est saint Thomas d'Aquin, l'illustre contemporain de saint Bonaventure.

du livre I de l'Imitation (voyez tome VIII, p. xxII). — Voici celles de la strophe II des Louanges à la Vierge, qui est un des endroits les plus retouchés (voyez ci-après, p. 8):

Vers 12 et 13. Te mérita l'honneur de porter Jésus-Christ, Sitôt que Gabriel t'en fit l'heureuse annonce.

Vers 15. Vierge avant d'accoucher, etvierge après ta couche.

Vers 17 et 18. Qu'aucun refuge au tien ne se peut égaler; Et comme notre vie, en disgrâce fertile.

#### AU LECTEUR.

CETTE pièce se trouve imprimée sous le nom de saint Bonaventure, à la fin de ses Œuvres<sup>1</sup>. Plusieurs doutent si elle est de lui, et je ne suis pas assez savant en son caractère pour en juger. Elle n'a pas l'élévation d'un docteur de l'Église2; mais elle a la simplicité d'un saint, et sent assez le zèle de son siècle, où, dans les hymnes, proses, et autres compositions pieuses que l'on faisoit en latin, on recherchoit davantage les heureuses cadences de la rime que la justesse de la pensée. L'auteur de celle-ci a voulu trouver l'image de la Vierge en beaucoup de figures du Vieil et Nouveau Testament : les applications qu'il en a faites sont quelquesois un peu forcées; et quelque aide que j'aye tâché de lui prêter, la figure n'a pas toujours un entier rapport à la chose. Je me suis réglé à rendre chacun de ses huitains par un dizain; mais je ne me suis pas assujetti à les faire tous de

<sup>1.</sup> Dans l'édition de saint Bonaventure, en sept volumes in-folio, qui fut publiée à Rome, par ordre de Sixte-Quint (1588-1596), les Louanges de la Vierge sont placées à la fin du tome VI, avec divers autres opuscules relatifs à Marie.

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus la Notice, p. 3 et 4.

la même mesure : j'y ai mêlé des vers longs et courts, selon que les expressions en ont eu besoin, pour avoir plus de conformité avec l'original, que j'ai tâché de suivre fidèlement. Vous y en trouverez d'assez passables, quand l'occasion s'en est offerte; mais elle ne s'est pas offerte si souvent que je l'aurois souhaité pour votre satisfaction. Si ce coup d'essai ne déplaît pas, il m'enhardira à donner de temps en temps au public des ouvrages de cette nature, pour satisfaire en quelque sorte à l'obligation que nous avons tous d'employer à la gloire de Dieu du moins une partie des talents que nous en avons reçus. Il ne faut pas toutefois attendre de moi, dans ces sortes de matières, autre chose que des traductions ou des paraphases. Je suis si peu versé dans la théologie et dans la dévotion, que je n'ose me fier à moi-même quand il en faut parler: je les regarde comme des routes inconnues, où je m'égarerois aisément, si je ne m'assurois de bons guides; et ce n'est pas sans beaucoup de confusion que je me sens un esprit si fécond pour les choses du monde, et si stérile pour celles de Dieu. Peutêtre l'a-t-il ainsi voulu pour me donner d'autant plus de quoi m'humilier devant lui, et rabattre cette vanité si naturelle à ceux qui se mêlent d'écrire, quand ils ont eu quelque succès avantageux. En attendant qu'il lui plaise m'inspirer et m'attirer plus fortement, je vous fais cet aveu sincère de ma foiblesse, et ne me hasarderai à vous rien dire de lui que je n'emprunte de ceux qu'il amieux éclairés.

#### LOUANGES

## DE LA SAINTE VIERGE.

Accepte notre hommage, et souffre nos louanges,
Lis tout céleste en pureté,
Rose d'immortelle beauté,
Vierge, mère de l'humble et maîtresse des anges;
Tabernacle vivant du Dieu de l'univers,
Contre le dur assaut de tant de maux divers
Donne-nous de la force, et prête-nous ton aide;
Et jusqu'en ce vallon de pleurs
Fais-en du haut du ciel descendre le remède,
Toi qui sais excuser les fautes des pécheurs.

5

10

#### LAUS BEATÆ VIRGINIS¹.

Ave cœleste lilium,
Ave rosa speciosa,
Ave mater humilium,
Superis imperiosa;
Deitatis triclinium,
In hac valle lacrymarum,
Da robur, fer auxilium,
O excusatrix culparum.

1. Ce petit poëme latin se compose de quatre-vingt-trois huitains dont les lettres initiales, placées les unes à la suite des autres, forment la salutation angélique: Ave, Maria, gracia plena, etc. L'opuscule, après une salutation préliminaire de neuf strophes, se divise, dans les OEuvres de saint Bonaventure, en dix-neuf sections, ayant chacune pour titre l'indication d'une des figures bibliques dont il est parlé dans l'avis Au lecteur. — Nous avons reproduit le texte latin tel que l'a donné Corneille; il diffère par de nombreuses et parfois assez notables variantes de celui des éditions complètes de saint Bonaventure que nous avons pu voir, et nous a paru généralement meilleur et plus correct.

O vierge sans pareille, et de qui la réponse
Mérita de porter et conçut Jésus-Christ,
Sitôt que Gabriel t'eut fait l'heureuse annonce
Qu'en un souffle sacré suivit le Saint-Esprit;
Vierge devant ta couche, et vierge après ta couche,
Montre en notre faveur que la pitié te touche,
Qu'aucun refuge à toi ne se peut égaler;
Et comme notre vie, en disgrâces fertile,
Durant son triste cours incessamment vacille,
Incessamment aussi daigne nous consoler.

L'esprit humain se trouble au nom de vierge mère,
L'orgueil de la raison en demeure ébloui :
De la vertu d'en haut ce chef-d'œuvre inouï
Pour leurs vaines clartés est toujours un mystère.
La foi, dont l'humble vol perce au delà des cicux,
Pour cette vérité trouve seule des yeux,
Seule, en dépit des sens, la connoît, la confesse;
Et le cœur, éclairé par cet aveugle foi,
Voit avec certitude et soutient sans foiblesse

Virgo pia sine pare,
Gabriele nuntiante
Quæ meruisti portare
Christum, flatu sacro flante,
Virgo partum post et ante,
Refugium singulare,
In hac vita vacillante
Tuos servos consolare.

Ecce stupet humanitas
Quod sis virgo puerpera;
Scire nequit fragilitas
Tantæ virtutis opera.
Fides transcendens æthera
Confitetur et veritas:
Ex te, mater Christifera,

3 5

45

Qu'un Dieu pour nous sauver voulut naître de toi. 30

Prodige qui renverse et confond la nature! Le père de sa fille est le fils à son tour; Une étoile ici-bas met le soleil au jour; Le créateur de tout naît d'une créature: La source part ainsi de son propre ruisseau; L'ouvrier est produit par le même vaisseau

Que sa main a formé de terre; Et toujours vierge et mère, un accord éternel De ces deux noms en toi, qui partout sont en guerre, Fait grâce et rend la vie à l'homme criminel.

Que pures étoient les entrailles Où s'enferma ce fils qui tient tout en sa main, Et que de sainteté régnoit au chaste sein

Que suça ce dieu des batailles! Que ce lait qu'il en prit fut doux et savoureux,

Et que seroit heureux Un cœur qui s'en verroit arrosé d'une goutte!

Carnem sumpsit divinitas.

Mater natum, patrem nata,
Stella solem genuisti,
Increatum res creata;
Fontem rivus emisisti;
Vas figulum perperisti,
Virgo manens illibata;
Per te nobis, mater Christi,
Est perdita vita data.

Almissima sunt viscera
Quæ Domini sunt conclave;
Sanctissima sunt ubera
Quæ suxit, et lac suave
Quo lactatur. Mater ave,

O mère qui peux tout, prends soin de notre sort, Guide nos pas tremblants jusqu'au bout de leur route, Et sauve-nous des maux de l'éternelle mort.

Rose sans flétrissure et sans aucune épine,
Rose incomparable en fraîcheur,
Rose salutaire au pécheur,
Rose enfin toute belle, et tout à fait divine,
La grâce, dont jadis la prodigalité
Versa tous ses trésors sur ta fécondité,
N'a fait et ne fera jamais rien de semblable:
Par elle on te voit reine et des cieux et des saints;
Par elle sers ici de remède au coupable,
Et seconde l'effort de nos meilleurs desseins.

60

Que d'énigmes en l'Écriture T'offrent sous un voile à nos yeux! L'esprit qui la dicta s'y plut en mille lieux A nous tracer lui-même et cacher ta peinture.

> Quæ regnas super sidera, Perpetuæ mortis a væ Nos et a malo libera.

Rosa decens, rosa munda,
Rosa recens sine spina,
Rosa florens et fecunda,
Rosa gratia divina
Facta cœlorum regina,
Non est nec erit secunda
Tibi, rei medicina,
Nostris cœptis obsecunda.

In Scripturis figurata
Multis locis ostenderis,
Ænigmatibus monstrata,
Sacris ut patet litteris;

Le Vieil et Nouveau Testament

Tous deux, comme à l'envi, te nomment hautement
La première d'entre les femmes;
Et cette préférence acquise à tes vertus,
Comme elle a mis ton âme au-dessus de nos âmes,
De nos périls aussi t'a su mettre au-dessus.

Avant que du Seigneur la sagesse profonde
Sur la terre et les cieux daignât se déployer,
Avant que du néant sa voix tirât le monde,
Qu'à ce même néant sa voix doit renvoyer,
De toute éternité sa prudence adorable
75
Te destina pour mère à son Verbe ineffable,
A ses anges pour reine, aux hommes pour appui;
Et sa bonté dès lors élut ton ministère
Pour nous tirer du gouffre où notre premier père
Nous a d'un seul péché plongés tous avec lui.

Ouvre donc, mère vierge, ouvre l'âme à la joie D'avoir remis en grâce et nous et nos aïeux :

Testamentorum Veteris Et Novi jure, prælata Mulieribus cæteris, Super omnes elevata.

Ante mundi originem
Te Dominus ordinavit,
Dum cœli latitudinem
Sapienter fabricavit:
Ex tunc sancta mente cavit
Per te, matrem et virginem,
Protoplasti, qui peccavit,
Expiare voraginem.

Gaude virgo, mater gaude, Per te mundus restauratur; Toi-même applaudis-toi d'avoir ouvert les cieux, D'en avoir aplani, d'en avoir fait la voie. Les hôtes bienheureux de ces brillants palais 8.5 T'offrent et t'offriront tous ensemble à jamais Des hymnes d'allégresse et de reconnoissance; Et nous, que tu défends des ruses de l'enfer, Nous y joindrons l'effort de l'humaine impuissance, Pour obtenir comme eux le don d'en triompher.

Telle que s'élevoit du milieu des abîmes, Au point de la naissance et du monde et du temps, Cette source abondante en flots toujours montants, Oui des plus hauts rochers arrosèrent les cimes, Telle en toi, du milieu de notre impureté, D'un saint enfantement l'heureuse nouveauté Élève de la grâce une source féconde : Son cours s'enfle avec gloire, et ses flots, qu'en tout lieu Répand la charité dont regorge son onde, Font en se débordant croître l'amour de Dieu. 100

> Cum civibus cœli plaude, A queis honor tibi datur; Decus decenter solvatur Tibi majus omni laude, Quia per te liberatur Omnis homo facta fraude.

1. Figurata fuit per fontem qui ascendebat de terra, irrigans universam superficiem 1 terræ. (Genesis cap. 1.)

Rigans mundum novo rore, Novæ prolis novitate, Nova facis novo more, Cuncta mira claritate: Ex divina bonitate Fons ascendens in honore, Rigans terram charitate, Dei crescens in amore.

<sup>1.</sup> Il y a supersinem, pour supersiciem, dans l'édition de 1665.

105

Durant ces premiers jours qu'admiroit la nature, La vie avoit son arbre; et ses fruits précieux, Remplissant tout l'Éden d'un air délicieux, A nos premiers parents s'offroient pour nourriture. Ainsi le digne fruit que tes flancs ont porté Remplit tout l'univers de sainte volupté, Et s'offre chaque jour pour nourriture aux âmes: Il n'est point d'arbre égal, et jamais il n'en fut, Et jamais ne sera de plantes ni de femmes Qui portent de tels fruits pour le commun salut.

Un fleuve qui sortoit du séjour des délices Arrosoit de plaisirs ce Paradis naissant,

Et sur l'homme encore innocent
Rouloit avec ses flots l'ignorance des vices:
Vierge, ce même fleuve en ton cœur s'épandit,
Quand pour nous affranchir de ce qui nous perdit,
Ton corps du fils de Dieu fut l'auguste demeure;
La terre au grand auteur en rendit plus de fruit,
La nature en reçut une face meilleure,

11. Figurata fuit per lignum vitæ plantatum in medio Paradisi. (Genesis cap. 11.) Arbor et lignum vitale
In Paradisi medio
Plantaris spirituale,
Cujus fructus fruitio
Replet omnia gaudio:
Numquam fuit, nec est tale,
Nec erit procul dubio
Lignum ita commodale.

fuit per Paradisum irrigatum a fluvio qui egrediebatur de loco voluptatis. (Genesis cap. 11.)

Casta virgo, te fluvius
Voluptatis irrigavit
Paradisi, dum filius
Dei corpus habitavit
Tuum. Terra tunc donavit
Nostra fructum uberius,
Et naturam reformavit

#### 14 LOUANGES DE LA SAINTE VIERGE.

Et triompha dès lors du vieux péché détruit.

120

Ce fils, comme son père, arbitre du tonnerre, Ce maître, comme lui, des hommes et des Dieux, Ayant pour son palais un Paradis aux cieux, Voulut pour sa demeure un Paradis en terre; Ce père tout-puissant l'y forma de ton corps, 1 2 5 Qu'il commit à garder ce trésor des trésors, Dès qu'il te vit de l'ange agréer la visite : Ainsi se commença notre rédemption; Ainsi tu donnas place au souverain mérite Qui nous dégage tous de la corruption.

130

Noé bâtit une arche avant que le déluge Fit de toute la terre un vaste lit des eaux : Il fait d'un bois poli ce premier des vaisseaux Où sa famille trouve un assuré refuge. Cette arche est ton portrait : son bois poli nous peint Des parents dont tu sors le choix heureux et saint; Dieu s'en fait un vaisseau comme ce patriarche;

Nostram Deus in melius.

In Paradiso posuit Deus hominem filium Suum, custodem voluit Tuum corpus egregium, Per Gabrielem nuncium Dum visitare placuit; Redemptorem eximium Nobis eum exhibuit.

IV. Figurata fuit per arcam Noë. (Genesis cap. vi et vii.)

Arcam Noë fabricavit, Sed de lignis lævigatis; Fabricatam subintravit Cum uxore et cum natis. De parentibus beatis

Mais on voit un autre ordre au mystère caché: Pour se sauver des eaux Noé monte en son arche, Dieu pour descendre en toi te sauve du péché.

140

L'onde enfin se retire en ses vastes abîmes, La terre se revêt des plus vives couleurs, Et la pitié du ciel s'épand sur nos malheurs, Ainsi que sa colère avoit fait sur nos crimes. Si la tempête encore ose nous menacer, Sa fureur a sa borne, et ne la peut forcer; Un grand arc sur la nue en marque l'assurance, Et Dieu l'y fait briller pour signal qu'à jamais Sa bonté maintiendra la fameuse alliance Qui du côté des eaux nous a promis la paix.

145

Que se crève à grand bruit le plus épais nuage, Qu'il verse à gros torrents ce qu'il a de plus noir, L'arc témoin de ce pacte à peine se fait voir, Qu'il dissipe la crainte et nous rend le courage:

La joie avec l'espoir rentre au cœur des pécheurs

155

150

Sibi matrem te formavit Dominus, et a peccatis Te subintrans conservavit.

v. Figurata fuit per arcum quem Dominus dedit Noë in signum fæderis. (Genesis cap. Ix.) Pactum suum antiquitus
Deus promisit patribus,
Arcum suum divinitus
Ostendendum in nubibus,
Qui fæderis est omnibus
Signum promissum cælitus;
A Deo pax hominibus
Datur in eo penitus.

Labor et timor fugiunt Arcu monstrato fæderis, Spes et gaudium veniunt

Qui l'œil battu de pleurs, Avec sincérité détestent leurs foiblesses; Et quoi que sur leur tête ils entendent rouler, Le souvenir d'un Dieu fidèle en ses promesses Leur donne, à cet aspect, de quoi se consoler.

160

Vois, ô reine du ciel, vois comme il te figure, Comme de tes vertus ses couleurs sont les traits: Son azur, dont l'éclat n'a que de purs attraits, De ta virginité fait l'aimable peinture; Par le feu, dont ce rouge est si bien animé, Ton zèle ardent pour Dieu voit le sien exprimé; Ta charité vers nous y trouve son image; Et de l'humilité, qui par un prompt effet Du choix du Tout-Puissant mérita l'avantage, Ce blanc tout lumineux est le tableau parfait.

165

170

Telle donc que cet arc la terre te contemple : Tu fais pleuvoir du ciel cent lumières sur nous;

> Peccatoribus miseris: Qui de reatu sceleris Flentes, arcum conspiciunt, Per promissum de superis Se consolatos sentiunt.

Est in arcu cœruleus Color, qui virginitatis Typum gerit, et rubeus Etiam, qui eharitatis Formam notat; puritatis Tuæ demonstrat aqueus Notam, et humilitatis, Quam elegit in te Deus.

Nubibus eœli cerneris Arcus, quæ nos illuminas; Ta brillante splendeur sème de là pour tous Des plus parfaites mœurs un glorieux exemple. Par toi chaque hérésie a son cours terminé: 175 En vain de ses enfants le courage obstiné De ses fausses clartés s'attache aux impostures; Il suffit de te voir unir en Jésus-Christ Par ta submission deux contraires natures, Pour briser tout l'orgueil dont s'enfle leur esprit.

Arc invincible, arc tout aimable, Qui guéris en blessant au cœur, Arc en pouvoir comme en douceur Également incomparable, Arc qui fais la porte des cieux, Vierge sainte enfin, qu'en tous lieux Un respect sincère doit suivre, Quand de notre destin l'inévitable loi Nous aura fait cesser de vivre, Fais-nous part de ta gloire et revivre avec toi.

185

190

Refulgens morum miseris Exempla cunctis seminas, Hæreses omnes terminas, Et hæreticos conteris, In Christo quando geminas Naturas simul congeris.

Arcus insuperabilis Arcus potens, arcus fortis, Arcus dulcis, amabilis, Arcus patens cœli portis, Post præsentis metam mortis, Nobis inevitabilis, Fac consortes tuæ sortis Nos, virgo venerabilis.

Le sommeil de Jacob lui fait voir des miracles : L'échelle, qu'il lui montre en lui fermant les yeux,

De la terre atteint jusqu'aux cieux;
Dieu s'appuie au-dessus pour rendre ses oracles;
Les anges, dont soudain un luisant escadron
De célestes clartés couvre chaque échelon,
S'en servent sans relâche à monter et descendre;
Et d'un songe si beau les claires visions
L'assurent de la terre où son sang doit prétendre,
Et de ce qu'a le ciel de bénédictions.

Marie est cette échelle; elle l'est, et la passe;
Par elle on reçoit plus que Dieu n'avoit promis:
Aussi pour lui parler l'ange qu'il a commis
La nomme dès l'abord toute pleine de grâce.
Elle nous donne un fils, mais un fils Homme-Dieu; 205
Et quand son corps sacré quitte ce triste lieu,
Pour le porter au ciel elle a des milliers d'anges:
De ce brillant séjour elle rompt tous nos fers,
De tous nos maux en biens elle fait des échanges,

vi Figurata fuit per scalam quam Jacob in somnis vidit. (Genesis cap.xxviii.) Dormiens Jacob somnio
Scalam vidit contingentem
Cælum, cujus confinio
Deum vidit innitentem;
Angelorum descendentem
Cætum vidit; promissio
Terræ sanctæ per potentem
Datur, et benedictio.

O Maria, figuraris
Scala, sed scalam superas;
Ab angelo salutaris;
Deum hominem generas;
Super virtutes superas
Per angelos collocaris;
Genus humanum liberas,

Et nous prête son nom pour braver les enfers.

Moïse est tout surpris quand pour lui toucher l'âme Dieu se revêt de flamme :

Celle que sur l'Oreb il voit étinceler Pare un buisson ardent, au lieu de le brûler, Et s'en fait comme un trône où plus elle s'allume, 215

Et moins elle consume. Ton adorable intégrité,

O vierge mère, ainsi ne souffre aucune atteinte, Lorsqu'en tes chastes flancs se fait l'union sainte De l'essence divine à notre humanité.

220

Que la manne au désert est d'étrange nature! Son goût, le premier jour, se conforme au souhait; Et quand pour d'autres jours la réserve s'en fait, Elle souille le vasc et tourne en pourriture; Ce peu seul qui dans l'arche en tient le souvenir 225 S'y garde incorruptible aux siècles à venir,

Sans que souillure aucune à son vaisseau s'attache: Ainsi tu conçois Jésus-Christ,

Ergo longe plus bearis.

VII. Figurata fuit per rubum qui ardebat nec comburebatur. (Exodi cap. III.)

Mater, tua virginitas Rubo montis ostenditur Oreb, cujus viriditas Per ardorem non uritur: Sie nec tua corrumpitur Virginalis integritas, Dum ventre tuo jungitur Humanitati deitas.

vIII. Figurata fuit per vas in quo servatum fuit (Exodi manna. cap. xvi.)

In vase manna positum Ut conservetur, legitur, Israëlitis traditum, Nec vas manna polluitur: In te Christus concipitur, Et ta virginité demeure ainsi sans tache En nous donnant ce fils conçu du Saint-Esprit.

Comme tomboit du ciel cette manne mystique
Qui du peuple de Dieu faisoit tout le soutien,
Ainsi du sein du Père est descendue au tien
Celle qui des enfants est le seul viatique.
La manne merveilleuse, et que nous figuroit
Celle qu'en la cueillant tout ce peuple admiroit,
Par une autre merveille ainsi nous est donnée:
Ainsi nous pouvons prendre, ainsi nous est offert
Plus que ne recevoit cette troupe étonnée
Qui durant quarante ans s'en nourrit au désert.

230

Ta grâce par l'effet avilit la figure, Elle en ternit l'éclat, elle en sème l'oubli; Et par sa nouveauté l'univers ennobli N'a plus d'amour ni d'yeux pour la vieille peinture: Les nouvelles clartés de la nouvelle loi,

> Virgo, per sanctum Spiritum, Neque tuæ minuitur Virginitatis meritum.

Nobis manna mirificum
Servasti mirabiliter,
Manna terminans typicum,
Figuratum veraciter,
In se misericorditer,
Per illud manna cœlicum
Quod dabatur communiter
Israël in viaticum.

Vetustum manna novitas
Tuæ gratiæ terminat;
Figurarum antiquitas
Fugit, et lux illuminat
Nova, quos lex discriminat

Que Dieu fait commencer par toi,
Ne laissent rien d'obscur pour ces nouveaux fidèles;
Et ce qui jadis éblouit,
Sitôt que tu répands ces lumières nouvelles,
Ou s'épure ou s'évanouit.

Ce grand auteur de toutes choses, Ce Dieu qui fait d'un mot quoi qu'il ait résolu, Te regarda toujours comme un vase impollu

Où ses grâces seroient encloses:

Vase noble, admirable, et charmant à l'aspect,

Digne d'un saint hommage et d'un sacré respect,

Digne enfin du trésor qu'en toi sa main enferme:

C'est par toi qu'il voulut qu'on goûtât en ces lieux,

Pour arrhes d'un bonheur et sans borne et sans terme,

Ce pain des habitants des cieux.

260

Tu nous donnes ce pain des anges, Que tes entrailles ont produit, Ce pain des voyageurs, ce pain qui nous conduit

> Nova; cessat obscuritas; Purgat, mundat, eliminat Antiqua nova claritas.

Summus artifex omnium
Te providit, vas nobile,
Vas dignum, vas egregium,
Vas gratum, vas laudabile.
Vas cunctis venerabile,
Famulis ut edulium
Ministres delectabile,
Panemque cœli civium.

Tu ministras hominibus Verum panem angelorum. Tuis natum visceribus Jusqu'où ces purs esprits entonnent ses louanges; C'est ce pain des enfants, ce comble de tous biens, 265

Qu'il ne faut pas donner aux chiens,
A ces hommes charnels qui ne vivent qu'en brutes;
Il n'est que pour les cœurs d'un saint amour épris;
Et comme il les guérit des plus mortelles chutes,
Sur tous les autres pains ils lui doivent le prix.

C'est en lui que sont renfermées Les plus salutaires douceurs Que puissent aimer de tels cœurs, Et les plus dignes d'être aimées: Il est plein d'un suc ravissant,

D'un suc si gracieux, d'un suc si nourrissant, Qu'il fait seul un banquet où toute chose abonde; Il est pain, il est viande, il est tout autre mets; Il rend seul une table en délices féconde, Et doit être pour nous le banquet des banquets.

Ce mets nous rétablit, ce mets nous régénère;

Pro salute peccatorum.
Hic est panis viatorum,
Qui non est dandus canibus.
Qui est salus miserorum,
Præstans omnibus panibus,

275

280

Ecce panis dulcissimus,
Ecce panis amplectendus,
Ecce panis pinguissimus,
Ecce panis diligendus,
Ecce panis recolendus,
Ecce panis præoptimus,
Cibus cunctis præferendus,
Et præ cunctis gratissimus.

Cibus iste nos reficit,

Il ramène la joie et sait cesser l'ennui;
Ton fils, qui par ce mets attire l'âme à lui,
La guide par ce mets, et l'allie à son Père.
Ce mets de tous les biens est l'accomplissement;
1l est de tous les maux l'anéantissement:
Pour nous il vainc, il règne, il étend son empire;
Il soutient, il fait croître en sainte ambition;
Et pour dire en un mot tout ce qu'on en peut dire,
Il élève tout homme à sa persection.

Il est le pain vivant et qui seul vivifie,
Il est ensemble et vie, et voie, et vérité;
Lui-même il nous départ son immortelle vie
Par les épanchements d'une immense bonté.
L'Église avec ce pain reçoit tant de lumière,
Que la nouvelle épouse efface la première
Par les vives splendeurs qui font briller sa foi:
La synagogue tombe, et périt auprès d'elle,
Et l'ombre de la vieille loi

Fait place au jour de la nouvelle.

300

Recreat et regenerat, Et sibi mentem allicit, Dirigit et confœderat; Omne bonum exaggerat, Et omne malum abjicit; Vincit, regnat et imperat; Auget, alit et perficit.

Vivus panis, et vitalis,
Via, veritas et vita,
Est hic panis immortalis,
Et bonitas infinita,
Quo refuget præmunita
Nova sponsa spiritalis.
Synagoga definita
Perit, et umbra legalis

La manne a donc tari, le ciel n'en verse plus :

La figure cède à la chose,

Et le pain que Dieu nous propose,

D'un ciel encor plus haut descend pour ses élus.

Si la manne eut cet avantage

305

Que des fils d'Israël elle fut le partage,

Ce pain est celui du chrétien.

O chrétien, pour qui seul est fait ce pain mystique, Viens, mange, et puisqu'enfin c'est un pain angélique, Fais comme un ange, et montre un zèle égal au sien.

Passons de miracle en miracle:

Moïse met, au nom des tribus d'Israël,
Pour faire un prètre à l'Éternel,
Douze verges au tabernacle;

Aaron y joint la sienne; elle seule y produit
Des feuilles, des fleurs et du fruit;

3 1 5

Par là du sacerdoce il emporte le titre :

Manna cessat, ét cælicus
Nobis panis proponitur;
Panis verus vivificus
Nobis de cælo mittitur;
Christianis comeditur¹
Solis panis hic mysticus,
Quibus communis traditur
Verus panis angelicus.

1x. Figurata fuit per virgam Aaron quæ habuit fructum præter opus naturæ. (Numerorum cap. xvII.) Beatus tabernaculo
Moïses virgam posuit
Aaron, sed pro titulo
Sacerdotis: quæ fronduit,
Floruit, fructum habuit,
Evidenti miraculo;

<sup>1.</sup> Comeditur pourrait bien être une faute d'impression, pour conceditur, qui se lit dans les éditions de saint Bonaventure.

Tout ce peuple n'a qu'une voix, Et de ce même Dieu qu'il en a fait l'arbitre Il accepte à grands cris et bénit l'heureux choix.

320

Quelle nouveauté surprenante! La fleur sort de l'aridité; Le fruit, de la stérilité;

Un bois sec reverdit; il germe, éclôt, enfante. Où sont tes lois, nature, et que devient ton cours

325

Dans ces miraculeux retours
Qui rendent, malgré toi, l'impuissance fertile?
Et quel est le pouvoir qui ne prend qu'une nuit
Pour tirer d'une branche et séchée et stérile
Ces feuilles, ces fleurs, et ce fruit?

330

Ce fruit, et ces fleurs, et ces feuilles,
Pour étaler aux yeux un si nouvel effet,
N'attendent point que tu le veuilles:
Dieu le veut, il suffit, le miracle se fait;
Il est son pur ouvrage, et comme ce grand maître

Sacerdotis obtinuit
Jus Aaron in populo.

Ecce valde mirabilis
Res, et miranda novitas,
Floret siccitas sterilis,
Gignit sicca sterilitas:
Parturit virgæ siccitas,
Fructum profert, et fertilis
Efficitur ariditas;
Non fuit ante similis.

Notat virga florigera, Quæ naturæ non opere Efficitur fructifera. Sed puro Dei munere, Sans prendre ton avis toi-même t'a fait naître,
Sans prendre ton avis il renverse tes lois:
Un bois sec rend du fruit par son ordre suprême;
Par son ordre suprême, ô Vierge, tu conçois,
Et ta virginité dans ta couche est la même.

340

Elle est toujours la même, et ce grand souverain
En conserve les fleurs toujours immaculées,
Alors qu'il fait germer dans ton pudique sein
La fleur de la campagne, et le lis des vallées.
Ta prompte obéissance attire sa faveur
Qui te fait de la terre enfanter le sauveur,
Sans que ta pureté demeure moins entière;
Et cette obéissance, enflant ta charité,
D'un amour tout divin fait comme une rivière
Qui s'épanche à grands flots sur notre aridité.

345

350

Un prophète promet une nouvelle étoile, Du milieu de Jacob cet astre doit sortir;

Du milieu de Jacob cet astre doit sortir; Une verge nouvelle en doit aussi partir:

> Quod debebas concipere, Virgo nova puerpera, Et novum fructum parere, Post partum virgo libera.

Ergo, virgo vere parens,
Germinasti campi florem;
Dei patris verbo parens
Mundi paris salvatorem,
Puritatisque decorem
Nos amitis, sorde carens,
Charitatis fundens rorem,
Quo rigatur mundus arens.

x. Figurata fuit per stellam et per virgam de quibus De Jacob exoritura Nova stella prædicitur; Ex Israël mascitura L'une et l'autre a paru, l'une et l'autre est ton voile. La verge d'Israël dont Moab est battu 355

Est un portrait de ta vertu,
Qui de tous ennemis t'assure la défaite;
Et la fleur qu'elle porte est ton fils Jésus-Christ,
En qui d'étonnement la nature muette
Voit ce qu'elle attendoit et jamais ne comprit.

L'étoile garde encor sa chaleur tout entière, Bien qu'un rayon en sorte et brille sans égal;

La pureté de sa lumière
Fait toujours même honte à celle du cristal:
Ce rayon qui la laisse ainsi brillante et pure 365
De ton fils et de toi nous offre la figure;
De ce fils qui conserve en toi la pureté,
De toi qui le conçois sans souillure et sans tache,
Et qui gardes encor la même intégrité
Quand même de tes flancs pour naître il se détache. 370

# Verge mystique d'Israël,

prophetavit Balaam. (Numerorum cap. xxiv.) Virga nobis ostenditur, Per quam Moab percutitur: Te præsignat hæc figura, De qua virga producitur Christus, mirante natura.

Ista stella clarissima,
Quam non violat radius,
Luce nitens purissima,
Crystallo fulgens clarius,
Te significat verius,
Virgo semper castissima,
Quam non violat filius,
Ex te nascens, mundissima.

### Consurgens virga florida

<sup>1.</sup> Il y a mystica dans l'édition de 1665. Nous rétablissons, d'après le texte des éditions complètes de saint Bonaventure, florida, que veut la rime.

# 28 LOUANGES DE LA SAINTE VIERGE.

Par les prophètes tant promise, Verge que le Père éternel Sur toutes autres favorise, De la racine de Jessé, Comme ils nous l'avoient annoncé,

375

Nous te voyons sortir exempte de foiblesse : Tu conçois par miracle, et ton merveilleux fruit Rend pour toi compatible avecque la grossesse Cette virginité que tout autre détruit.

380

N'es-tu pas cette étoile ensemble et cette verge, Verge que de la grâce arrose un clair ruisseau, Étoile en qui Dicu fait un paradis nouveau, Vierge et mère à la fois, et mère toujours vierge? L'étoile a son rayon, et la verge a sa fleur; Ton fils est l'un et l'autre, et de ce cher sauveur La fleur et le rayon nous présentent l'image: Fleur céleste qui porte un miel tombé des cieux, Et rayon dont l'éclat dissipe tout l'orage Qui fit trembler la terre et gémir nos aïeux.

385

300

Ex Israël prophetice, Promissa virgo nitida, Diceris virga mystice; Egrediens de radice Jesse, potens et valida, Florem profers mirifice, Virgo materque gravida.

Tu es virga, tu es stella,
Tu es gratiæ fluvius,
Deitatis munda cella,
Genitrix cujus filius
Flos dicitur et radius,
Charitatis fundens mella
Cælo, luctus superius
Mundum servans a procella.

395

400

405

O verge dont aucune plante
N'égale la fertilité,
Étoile de qui la clarté
Sur toutes autres est brillante,
Tes paroles, tes actions
Ont toutes des perfections
Au-dessus de la créature;
Et l'homme accablé de malheurs
Ne sauroit où choisir protection plus sûre,
Ni se faire un repos moins troublé de douleurs.

Gédéon voit couvrir sa toison de rosée, En presse les flocons, et remplit un vaisseau

De cette miraculeuse eau
Qu'au reste de son champ le ciel a refusée.
O Marie, ô vaisseau plein des grâces d'en haut,
Que Dieu pour te former sans tache et sans défaut
Réserva pour toi seule et fit inépuisables,
Daigne, pour consoler notre calamité,
En verser quelque goutte aux pécheurs misérables

Ave virga fertilior
Universis arboribus.
Avec stella fulgidior
Universis sideribus;
Factis, dictis, virtutibus,
Universis præstantior
Creaturis, hominibus
Custos et quies tutior.

xi. Figurata fuit per concham quam Gedeon implevitrore. (Judicum cap. vi.) Tu Gedeonis rorida
Concha cœlestis diceris,
Rore manans et fluida
Lana compressa velleris;
Divini dono muneris,
Tu semper manes madida;
Solatium das miseris,

Que tu vois ici-bas languir d'aridité.

30

410

Oh! que cette rosée étoit vraiment céleste

Qui tomba dans ton chaste sein,

Lorsque de nous sauver un Dieu prit le dessein,

Et que la grâce en toi devint si manifeste!

Le soleil de justice alors qui te remplit

415

Fit qu'en toi s'accomplit Le mystère où ce Dieu devoit s'unir à l'homme : Il est homme, il est Dieu dans ton flanc virginal; Et commençant dès là ce que sa croix consomme, Il t'honore à jamais d'un titre sans égal.

420

Sa grâce te remplit sitôt qu'à son message
Ton humble obéissance eut donné son aveu,
Et que son messager y vit un digne feu
Te consacrer entière à ce divin ouvrage.
Telle, dès le moment qu'acheva Salomon

425
De consacrer un temple aux grandeurs de son nom,
La gloire du Seigneur en remplit tout l'espace :

Sed terra manet arida.

Verus cælestis fluminis
Tuam concham munditiæ
Ros replevit, dum numinis
Sacri munere gratiæ;
Plena solis justitiæ,
Mater Dei et hominis
Fis, Flore pudicitiæ
Vernans matris et virginis.

xII. Figurata fuit per domum Dominiquam ædificavit Salomon et gloriaDominicam implevit.(Lib.III Regum cap. vi)

Implevit domum Domini
Superni regis gloria,
Suo sacratam nomini
Salomonis industria:
Dum te superna gratia,
Gabrielis affamini
Parentem, Virgo Maria,

D'un miracle pareil il couronne ta foi, Et joint dès ici-bas tant de gloire à ta grâce, Que la grâce et la gloire est même chose en toi. 430

Salomon, ce roi pacifique, Éleva dans ce temple un trône au Dieu des Dieux; Et le Dieu de la paix, le monarque des cieux,

S'en fait un dans ton sein pudique.

Il vient y prendre place et finir notre ennui:

Un messager céleste envoyé devant lui

En ce pudique sein lui prépare la voie;

Mais bien que de tout temps ce Dieu l'eût résolu,

Bien que l'ange à toi-même en eût porté la joie,

Ce Dieu n'auroit rien fait si tu n'avois voulu.

440

Mère vierge, mère de grâce,
Palais de la divinité,
Torrent d'amour et de bonté
Dont le cours jamais ne se lasse,
Illustre original de tant d'heureux crayons;
Mère du soleil de justice,

Replet dicatam numini.

Notat hic Dei filium
Salomon rex pacificus,
Qui fecit thronum regium:
Ut hic artifex cælicus,
Et nuncius angelicus
Præparavit hospitium,
Nostræ salutis pisticus,
Verum deferens gaudium.

Maria mater gratiæ,
Mater et fons bonitatis,
Mater misericordiæ,
Fons et fomes pietatis,
Triclinium deitatis,

Fais-en jusque sur nous descendre les rayons, Porte-lui jusqu'au ciel nos vœux en sacrifice, Et prête à nos besoins un secours si propice, Que nous puissions enfin voir ce que nous croyons. 450

Créatures inanimées,
Qui formez jusqu'ici ce merveilleux portrait,
Souffrez que le beau sexe en rehausse le trait,
Et montre ses vertus encor mieux exprimées.
Laissez-nous admirer l'illustre Abigaïl¹,
Laissez-nous voir sa grâce et son discours civil
Arrèter un torrent de fureurs légitimes:
Elle n'épargne dons, ni prières, ni pleurs,
Et force ainsi David à pardonner des crimes
Qui s'attiroient déjà le dernier des malheurs.

460

Son arrogant époux, en festins si prodigue Pour tous ceux qu'il assemble à tondre ses troupeaux, Qui de ces jours d'excès fait ses jours les plus beaux,

> Mater solis justitiæ, Perpetuæ claritatis Confer lumen et gloriæ.

xIII. Figurata fuit per Abigaïl (Lib. I Regum cap. xxv.) Uxor Nabal cum Davide
Pacem, datis muncribus,
Nabal reformat solide
Benignissimis precibus,
Licet Nabal sermonibus,
Dictis, factisque stolide,
Meruisset doloribus
Vitam finire turbide.

Larga Nabal convivia Suo faciens tonsori,

1. Abigaïl, femme de Nabal, sauva, par les sages paroles qu'elle adressa à David irrité, son mari et sa maison. Nabal étant mort peu de temps après, David la prit pour femme.

Et pour de vains honneurs lâchement se fatigue,
Ce Nabal, dont l'orgueil, enflé de tant de biens,
Passe jusqu'au mépris de David et des siens,
Du pécheur insolent est une affreuse image:
Il brave comme lui le maître de son sort,
A ses vrais serviteurs comme lui fait outrage,
Et comme lui s'attire une infaillible mort.

470

D'ailleurs ce David tout aimable,
Qu'à se venger on voit si prompt,
Flexible à la prière, et sensible à l'affront,
En clémence, en rigueur à nul autre semblable,
Ce guerrier si bénin, qui devient sans pitié 475
Au mépris et des siens et de son amitié,
Forme de Jésus-Christ l'adorable peinture:
Bien qu'il soit Dieu de paix, le foudre est en ses mains,
Et tout bon qu'il veut être, il sait venger l'injure
Et qu'on fait à sa gloire et qu'on fait à ses saints. 480

A force de présents, à force de prières,

Quærendo temporalia, Gulæ vacans et honori, Comparatur peccatori, Dei danti convicia Servis, unde morte mori Debet propter hæc vitia.

Iste desiderabilis
Vultu David gratiosus,
Rex nulli comparabilis,
Manu fortis, bellicosus,
Clemens, pius, amorosus,
Christus et immutabilis,
Qui semper est gloriosus,
In sanctis, et mirabilis.

Es tu Abigaïl sapiens,

La belle Abigaïl arrête ce grand cœur, Et désarme elle seule une juste fureur, Qu'allumoient de Nabal les réponses trop fières; Elle fait alliance entre David et lui.

485

O Vierge, notre unique appui,
Pour nous près de ton fils tu fais la même chose,
Et ce lait virginal de quoi tu le nourris,
Sitôt que ta prière à sa fureur s'oppose,
D'infâmes criminels nous rend ses favoris.

490

De ce même David race vraiment royale,
Digne sang des plus dignes rois,
Mère et fille d'un Dieu qui te laisse à ton choix
Dispenser les trésors de sa main libérale,
Ce Dieu, qui près de lui te donne un si haut rang,
Par la nouvelle loi, qu'il scella de son sang,
Nous a tous faits¹ tes fils : montre-toi notre mère;
Sois de cette loi même et la joie et l'honneur,
Et contre tous les traits d'une juste colère

David referens munera, Nabal et David faciens Precibus tuis fœdera, Dum pia lactis ubera Christo dedisti nutriens, Hinc peccatoris scelera Tuis meritis leniens.

Regina, virgo regia
De genere David regis,
Dei mater et filia,
Christum paris, Christum regis,
Nostra mater, nostræ legis
Gaudium et lætitia,
Peccatoris fortis ægis,

<sup>1.</sup> Il y a fait, sans accord, dans l'édition originale.

Sers-nous de bouclier, et fais notre bonheur.

500

En toi seule aujourd'hui se fonde l'espérance De tout le genre humain; Toi seule as dans la main

De quoi du vieil Adam purger toute l'offense; Par toi le port de vie aux pécheurs est ouvert, Par toi le salut est offert

5 o 5

A qui te peut offrir tout son cœur en victime; Et quoi que les enfers osent nous suggérer,

> Quiconque te sait honorer Ne sait plus ce que c'est que crime.

510

Il fait donc bon te rendre un sincère respect,
En faire sa plus noble étude,
Se tenir en tous lieux comme à ton saint aspect
Mettre toute sa gloire à cette servitude;
Car enfin les sentiers que tu laisses battus

515

Sont partout semés de vertus Qui de tes serviteurs font l'entière assurance :

Decus, honor et gloria.

In te sola spes figitur
Omnis humani generis;
Per te solam destruitur
Adæ peccatum veteris.
Vitæ portus es miseris,
Per te salus acquiritur:
Nescit reatum sceleris
Qui te devote sequitur.

Bonum est ergo subdere Sese tuæ servituti, Secundum te se regere, Disponendo se virtuti; Namque tui servi tuti Ils guident sans péril à l'éternelle paix, Et ce qu'on a pour toi de sainte déférence Avec toi dans le ciel fait revivre à jamais.

520

Après Abigaïl, aussi sage que belle, Judith montre un courage égal à sa beauté, Ouand des Assyriens le monarque irrité Traite Béthulie en rebelle :

Pour venger le mépris qu'on y fait de ses lois, Ce roi, qui voit sous lui trembler tant d'autres rois, Envoie à l'assiéger une effroyable armée; Holoferne préside à ce barbare effort, Et de la multitude en ses murs enfermée Aucun ne sauroit fuir ou les fers ou la mort. 53 o

Que résous-tu, Judith? qu'oppose pour remède L'amour de ta patrie à de si grands malheurs? Et que doit ce grand peuple accablé de douleurs Contre tant d'ennemis espérer de ton aide? Tu portes dans leur camp le doux art de charmer,

535

Per te possunt ascendere Cœlum, vitam assecuti, Tecum semper et vivere.

xiv. Figurata fuit per Judith, quæ Holophernem peremit et populum liberavit. (Judith cap. xIII.)

Volens mundum sævitia Principis Assyriorum Subjicere, nefaria Manu collecta virorum, Magnam plebem Judæorum Obsedit in Bethulia, In mortem mæstam eorum Mente debacchans impia.

Sancta Judith pro populo Salvando se præparavit, Nocte surgens de lectulo, Vocans Ahram properavit, Tu vois leur Holoferne, et tu t'en fais aimer: Sa joie est sans pareille, et son amour extrême; Il croit par un festin te le témoigner mieux, Il s'enivre, il s'endort; et de son poignard même Tu lui perces le cœur qu'avoient percé tes yeux.

540

Cette Béthulie assiégée

Des bataillons assyriens,

Et prête à s'en voir saccagée

Par la division des siens,

C'est, ô Vierge qu'un Dieu révère,

L'épouse de ton fils, l'Église, notre mère,

Qu'assiége l'hérésie et qu'attaque l'enfer :

Forte de ton secours, elle en brave l'audace;

Et tant que pour appui ses murs auront ta grâce,

Elle est sûre d'en triompher.

545

550

Belle et forte Judith, qui sauves d'Holoferne Ta chère Béthulie et tous ses habitants, Puisque par ton esprit l'Église se gouverne,

> Holoferni præsentavit Se, pro gentis periculo, Necans eum, liberavit Cives a mortis jaculo.

Est civitas Bethulia
Quam obsidet dissensio,
Dæmonisque perfidia,
Et hæresis deceptio,
Conjuncta tuo filio
Nostra mater Ecclesia,
Tuo tuta subsidio,
Munita tua gratia.

Tu es Judith pulcherrima, Quæ liberas Ecclesiam Holofernis acerrima, Ses triomplies iront aussi loin que les temps: Tu combats, tu convaines, tu confonds l'hérésie; 555 Et quoi qu'ose sa frénésie,

Elle tremble à te voir les armes en la main, Tandis que les rayons dont ta couronne brille,

Sur nous, qui sommes ta famille, Répandent du salut l'espoir le plus certain.

560

Ils n'y répandent pas cette seule espérance, Ils y joignent l'esprit qui mène à son effet: Un esprit de douceur, qu'en Dieu tout satisfait, Un esprit de clarté, de conseil, de science; La sagesse à la force en nous s'unit par eux, 565 La crainte filiale au respect amoureux, Qui donne un vol sublime aux âmes les plus basses : Tous ces trésors sur nous par toi sont épanchés, Et Dieu t'a départi toute sorte de grâces Pour faire en ta faveur grâce à tous nos péchés. 570

### La charmante Esther vient ensuite;

Ut per divinam gratiam; Hæresisque perfidiam Confutas, beatissima, Fundens super familiam Spem quæ manet certissima.

Benignus sapientiæ, Spiritus, et dulcedinis, Consilii, scientiæ, Timoris, fortitudinis, Lumen divini numinis, Omni genere gratiæ Te replevit, ut hominis Causa sis indulgentiæ.

XV.

Assuérus l'épouse et la fait couronner,
Et la part qu'en son lit on le voit lui donner
Montre l'heureux succès d'une sage conduite;
La superbe Vasthi, que son orgueil déçoit,
Et son propre festin par sa perte s'achève.
Quelle vicissitude en ce grand changement!
L'arrogance fait choir, l'humilité relève:
L'une y trouve son prix, l'autre son châtiment.

580

Oh! que ces deux beautés ont peu de ressemblance!
En l'une on voit un cœur à la vertu formé,
Un cœur humble, un cœur doux, et digne d'être aimé,
Mais qui ne sait aimer qu'avec obéissance;
En l'autre, une fierté qui ne veut point de loi,
Qui croit faire la reine en dédaignant son roi,
Et que l'orgueil du trône a rendue indocile;
Cet orgueil obstiné ne sert qu'à la trahir,
Et prépare à sa chute une pente facile
Par l'horreur que lui fait la honte d'obéir.

590

fuit per Esther, quæpopulum suum liberavit. (Esther cap. vII.) Assuero conjungitur,
Thalamum subit regium,
Coronatur, præficitur
Cunctis; Vasthi deponitur,
Amittit regni solium;
Superba Vasthi tollitur,
Esther habet dominium.

Notat Esther cor humile,
Cor contritum humiliter,
Cor dulce, cor amabile,
Cor diligens veraciter,
Cor contemplans sublimiter:
Vasthi notat cor fragile,
Exaltans se perniciter,
Superbum et indocile.

Sainte Vierge, est-il rien au monde Ou plus humble, ou plus doux, ou plus charmant que toi? Est-il rien sous les cieux qui fasse mieux la loi

> Aux schismes dont la terre abonde? Non, il n'est rien si gracieux, Rien si beau, rien si précieux, Si nous en croyons l'Écriture; Et même sous l'obscurité

L'énigme y fait trop voir qu'aucune créature N'approche de ta pureté.

600

595

Tu veux donc bien qu'Esther ait place en ton image, Que ses traits les plus beaux servent d'ombres aux tiens, Toi dont les actions, toi dont les entretiens Ont tant d'humilité, tant d'amour en partage. Parmi tout ce qu'envoie aux siècles à venir

La lecture ou le souvenir, Ta bonté, ta douceur ne trouvent point d'égales: Elles charment Dieu même aussi bien que nos yeux, Et plus ici tu te ravales,

> Et te quid est humilius Per cuncta mundi climata, Dulcius, amabilius, Destruens cuncta schismata? Te sacra probant dogmata Nil esse gratiosius, Sacra probant ænigmata Te nihil esse mundius.

Designat Esther igitur Te, qua nunquam humilior In creaturis legitur Fuisse, nec suavior, Pulchrior, amabilior; Dulcior nulla dicitur, Et propter hoc sublimior

Plus il t'élève haut dans l'empire des cieux.

610

Mêmes vertus en elle ébauchoient ton mérite, Et son pouvoir au tien n'a pas moins de rapport : Aman en fait l'épreuve, et son perfide effort Voit retomber sur lui l'orage qu'il exeite. Un Juif voit tant d'orgueil sans fléchir les genoux; 615 Pour ce mépris d'un seul il veut les perdre tous, Il en fait même au Roi signer l'ordre barbare : L'affligé Mardochée à sa nièce en écrit. Ne tremblez plus, ô Juifs : une beauté si rare Veut périr, ou sauver son peuple qu'on proscrit.

Esther, tendre et sensible au mal qui le menace, Y hasarde sa vie, et se présente au Roi; Le Roi, pour l'affranchir des rigueurs de sa loi, Vers des appas si doux tend le signal de grâce; Esther avec respect le convie au festin, 625 Lui peint d'elle et des siens le malheureux destin, Et de son favori l'insolence et les crimes:

Esse nulla te noscitur.

In Judæos invidia
Sævit Aman perversitas,
Damnat eos perfidia,
Crudelisque dolositas.
Mardochæi benignitas
Esther scribit euprepia,
Mutetur ut crudelitas
Decreti Regis impia.

Condolet Esther fratribus
Totius sui generis;
His auditis rumoribus,
Regem adit, qui fæderis
Signum dedit; pestiferis
Morti datis complicibus,

## 42 LOUANGES DE LA SAINTE VIERGE.

Ce làche tout surpris demeure sans parler; Et les siens avec lui sont livrés pour victimes A ce peuple innocent qu'il vouloit s'immoler.

630

Ce que fait Esther pour ses frères,
Tu le fais pour tes serviteurs:
Tu fais retomber nos misères
Sur la tête de leurs auteurs;
Quoi qu'attente leur perfidie,
La grâce, qui te donne un Dieu pour ton époux,
En un moment y remédie;
Et pour rudes que soient leurs coups,
Ta pitié, par elle enhardie,
Ose tout et peut tout pour nous.

640

635

L'implacable ennemi de l'homme Sous l'orgueilleux Aman dépeint, C'est l'ange en qui jamais cet orgueil ne s'éteint, Le serpent déguisé qui fit mordre la pomme : Chassé du paradis, il nous le veut fermer;

645

Damnatur Aman sceleris, Ejus notis criminibus.

Tu es Esther, perfidiam
Aman reprimens graviter,
Famulorum miseriam
Exterminans benigniter.
Regi summo feliciter
Desponsata per gratiam,
Coronata perenniter
Regis tenes potentiam.

Vere notat inimicum Aman humani generis, Dirum serpentem lubricum, Jure pulsum de superis, Banni dans les enfers, il y veut abîmer Ceux dont sa place au ciel doit être la conquête; Mais quoi qu'ose sa haine à toute heure, en tout lieu, Vierge, ton pied l'écrase; et lui brisant la tête, Tu fais d'un seul regard notre paix avec Dieu.

Tu te plais à garder tes serviteurs fidèles

Comme la prunelle des yeux;

Ta main pour avant-goût des cieux

Leur fait un nouveau siècle et des douceurs nouvelles.

Tu leur sers de refuge, et pour les consoler

Sur eux tu laisses découler

Mille et mille faveurs du monarque suprême:

Tu puises comme épouse en ses divins trésors,

Vrai livre de la loi que fait sa bonté même,

Et sacré tabernacle où reposa son corps.

660

Vive fleur du printemps, candeur que rien n'efface, Honneur des vierges, fleur des fleurs, Fontaine de secours, dont les saintes liqueurs

> Condemnatum in inferis, Accusatorem iniquum, Quem tu calcas et conteris, Deum reddens pacificum.

Sicut pupillam oculi,
Servos servas, servos regis;
Tu solamen es sæculi,
Refugium tui gregis;
Summa sponsa summi Regis,
Caput conteris Zabuli.
Tu es verus liber legis,
Tu arca tabernaculi.

Flos vernalis, flos lilii, Flos florum, decus virginum

# 44 LOUANGES DE LA SAINTE VIERGE.

Conservent toute notre race,

L'odeur de ton mérite ici-bas sans pareil

Attire l'ange du conseil,

Le souverain des rois, le seigneur des armées;

Et tu fais que du firmament

Les portes si longtemps fermées

S'ouvrent pour terminer notre bannissement.

670

Noé flottoit encor sur les eaux du déluge, Et troublé qu'il étoit d'avoir vu tout périr, Il doutoit si lui-même auroit où recourir, S'il auroit hors de l'arche enfin quelque refuge; Il lâche la colombe, et les monts découverts

Lui présentent des rameaux verts, Que jusque dans cette arche en son bec elle apporte. Ce retour le ravit, et ses enfants et lui Reprennent une joie aussi pleine, aussi forte, Que l'étoient jusque-là leur trouble et leur ennui.

Diceris, et auxilii
Fons plenus, custos hominum :
Cujus attraxit Dominum,
Et angelum consilii
Dulcis odor, ut terminum
Nobis daret exilii.

675

xvi. Figurata fuit per columbam quæ attulit ramum olivæ Noë et filiis suis in arcam. (Genesis cap. viii.) Ramum ferens viventibus 1
Ore columba proprio
Foliis, fluctuantibus
Generali diluvio,
Quos turbarat undatio,
Noë, natis, conjugibus,
Refovit eos gaudio,
Salutis intuitibus.

<sup>1.</sup> Il faut, suivant toute apparence, substituer à viventibus, qui se lit dans l'édition de Corneille, virentibus, leçon des OEuvres de saint Bonaventure, adoptée par Granet.

Plus simple que n'est la colombe, Tu nous rends plus de joie et plus de sûreté, Et protéges si bien la vraie humilité Que jamais elle ne succombe.

Un Dieu qui sort de toi te laisse des vertus A relever nos cœurs sous le vice abattus; Quel qu'en soit le poison, ta force le surmonte. Et cet heureux remède à nos péchés offert

Passe le serpent du désert,

xvII. Figurata
fuit per perticam
quæ tulit serpentem æneum in deserto. (Numerorum cap. xxI.)

Una serpentem pertica
Deserto tulit æneum,
Ut si intus vis toxica
Quemquam læserat Hebræum,
Sanaretur videns eum,
Ope Dei mirifica,
Propellente vipereum
Virus virtute mystica.

695

Columba tu simplicior
Omni, tutrix humilium,
Salus hominum tutior,
Mundo tulisti gaudium,
Enixa Dei filium,
Omni veneno fortior,
Medicina peccantium,

Et fait la guérison plus prompte.

700

Cette porte fermée, et qui n'ouvroit jamais, Que vit Ézéchiel à l'orient tournée, Par ce même orient de ses splendeurs ornée,

Est encore un de tes portraits :
Aucun n'entre ni sort par elle,

705

Que cette sagesse éternelle Qui doit de notre chair un jour se revêtir;

Mais soit qu'elle entre ou sorte, on voit même clôture,

Et Dieu n'y fait point d'ouverture Ni pour entrer ni pour sortir.

710

715

Ta virginité sainte est la porte sacrée

Dont ce Dieu fit le digne choix

Pour faire au monde son entrée,

Comme pour en sortir il le fit de la croix.

Il entre dans tes flancs, il en sort sans brisure

Avec ce privilége il y descend des cieux :

Sans que ta pureté souffre de flétrissure,

Signo serpentis promptior.

xVIII. Figurata fuit per portam clausam per quam vir non transivit. (Ezechielis cap. xLIV.) Tu es porta quæ clauditur,
Apertionis nescia,
De qua propheta loquitur,
Hominum nulli pervia,
Qua Dei sapientia
Ingreditur, egreditur;
Semota violentia,
Per egressum non frangitur.

Virginitas est janua
Qua cœlis fulgens altius,
Cœli non linquens ardua,
Messias Dei filius
Conceptus est, exterius
Carne tectus exigua,

725

730

735

Il prend un corps en toi pour se montrer aux yeux, Et n'est pas moins assis au-dessus du tonnerre, Bien qu'en ce corps fragile il marche sur la terre.

Tel qu'au travers d'un astre on voit que le soleil Trouve une impénétrable voie, Sa lumière en descend avec éclat pareil, Et ne brise ni rompt l'astre qui nous l'envoie; Ce canal transparent, toujours en son entier,

Peint l'inviolable sentier
Par où le vrai soleil passe sans ouverture :
Telle en ta pureté, Vierge, tu le conçois;
Mais l'astre suit ainsi l'ordre de la nature,
Et tu conçois ton fils en dépit de ses lois.

Son bien-aimé disciple, à qui ce digne maître Te donna pour mère en mourant, Lui que le tendre amour de ce fils expirant Fit ton fils en sa place, et qui se plut à l'être; Cet apôtre prophète, à Pathmos exilé,

> Corpus sumens perfectius Ex te, virgo præcipua.

Sicut sidus perluitur
Infuso solis lumine,
Et eo lux emittitur
Sine sideris fragmine,
Sic sine carnis crimine
Christus in te concipitur,
Ex te manente virgine
Super naturam oritur.

XIX. Figurata fuit per mulierem quam vidit Johannes. (Apocalypsis cap. XII.)

Vidit Johannes mysticum
Signum quoddam mirabile,
Quod in cœlo propheticum
Apparuit notabile.
Nunquam fuerat simile

Y voit plus que n'a révélé D'aucun de ses pareils l'énigmatique histoire : Il voit un signe au ciel si merveilleux en soi, Il y voit un crayon si parfait de ta gloire, Qu'il doute s'il y voit ou ta figure ou toi.

740

745

Il y voit une femme en beautés singulière : Le soleil la revêt de ses propres rayons; La lune est sous ses pieds avec même lumière Qu'en son plus grand éclat d'ici nous lui voyons;

Douze astres forment sa couronne; Et si tant de splendeur au dehors l'environne, Ce que le dedans eache est encor plus exquis : Elle est pleine d'un fils qu'à peine l'on voit naître,

Qu'aussitôt le souverain maître Lui fait place en son trône, et le reçoit pour fils. 750

Est-elle autre que toi, cette semme admirable?

Et son lumineux appareil

D'astres, de lune et de soleil,

Prophetis ænigmaticum Signum datum, quod utile, Præcedens ut mirificum.

Erat patens cœlestibus
Amicta solis lumine
Mulier, lunam pedibus
Supponens, cujus culmine,
Capitis pro tegimine,
Duodecim sideribus
Sertum fulgebat, numine
Suis plenis visceribus.

Nihil te magis proprie Per istam intelligitur Mulierem, quæ serie

| LOUANGES DE LA SAINTE VIERGE.                     | 49  |
|---------------------------------------------------|-----|
| N'est-il pas de ta couche un apprêt adorable?     |     |
| Est-ce une autre que toi que de tous ses trésors  | 755 |
| Et remplit au dedans et revêt au dehors           |     |
| Le brillant soleil de justice?                    |     |
| Et fait-il commencer par une autre en ces lieux   |     |
| Ce royaume de Dieu, si doux et si propice,        |     |
| Qui réunit la terre aux cieux?                    | 760 |
|                                                   |     |
| La milice du ciel, qui sous tes lois se range,    |     |
| Comme la lune sous tes pieds,                     |     |
| Y fait incessamment résonner ta louange,          |     |
| Et sert d'illustre base au trône où tu te sieds;  |     |
| De tes plus saints aïeux la troupe glorieuse      | 765 |
| Fait la couronne précieuse                        |     |
| Des astres qui ceignent ton front;                |     |
| Le nombre en est égal à celui des apôtres,        |     |
| Et nous donne l'exemple et des uns et des autres, |     |

# Cette plénitude étonnante

Prophetæ nobis panditur; In te namque concipitur Et oritur justitiæ Verus sol, unde oritur Regnum cælestis curiæ.

Pour être un jour par toi près de Dieu ce qu'ils sont. 770

Tuis luna supponitur
Pedibus, et militia
Cœli, quæ per te regitur;
Caput duodenaria
Patriarcharum gloria,
Quæ per te benedicitur,
Et bissena victoria
Apostolorum tegitur.

Repleris plenitudine

Des grâces que sa main sur toi seule épandit Joint à tant de vertus, joint à tant de crédit La gloire de la voir toujours surabondante. Vierge par excellence, et mère du Très-Haut,

Toujours sans tache et sans défaut, Lumière que jamais n'offusque aucun nuage, De tant de plénitude épands quelque ruisseau, Et de tant de splendeurs dont brille ton visage, Laisse jusque sur nous tomber un jour nouveau.

En toi toutes les prophéties
Qui de toi jamais ont parlé,
Par le plein effet éclaircies,
Font voir ce que leur ombre a si longtemps voilé:
Les énigmes de l'Écriture,
Dont s'enveloppe ta figure,
Ont perdu leur obscurité,
Et ce que t'annoncent les anges,
Ce qu'ils te donnent de louanges
Est rempli par la vérité.

780

Generis omnis gratiæ,
Totaque multitudine
Virtutum et potentiæ:
Tu decus excellentiæ,
Tu lux carens fuligine
Culpæ, tu splendor gloriæ,
Mundum decorans lumine.

In te totum perficitur
Quidquid verbis propheticis
De te, Virgo, prædicitur,
Et legis ænigmaticis
Sive quidquid angelicis
Tibi verbis exprimitur,
Finitis verbis typicis,
Res manifesta cernitur.

Refuge tout-puissant de la foiblesse humaine, Incomparable vierge, étoile de la mer, Calme-nous-en les flots prêts à nous abîmer; De nos vieux ennemis dompte pour nous la haine; Purge en nous tout l'impur, tout le terrestre amour, 795 Toi qui conçois ton Dieu, toi qui le mets au jour

Sans en être un moment moins pure;
Toi, la pierre angulaire en qui l'on voit s'unir
Les vérités à la figure,

Ou plutôt la figure en vérités finir.

800

Les figures ont peint l'excès de ta puissance;
Fais-nous-en ressentir l'effet:
Parle, prie; et Dieu satisfait
Laissera désarmer sa plus juste vengeauce.
Tu te sieds à sa dextre¹, à côté de ton fils,
La tienne, de ce trône où lui-mème est assis,
Peut aux plus lâches cœurs rendre une sainte audace.
De là de tous les tiens tu secours les besoins;

Salve, solamen hominum,
Salve, munda stella maris,
Salve, purgatrix criminum,
Salve, virgo singularis.
Consortio carens maris,
Concipis, paris Dominum.
Tu lapis es angularis,
Quæ das figuris terminum.

Tu supra cœli solium
Ad dextram Dei resides,
Juxta proprium filium
Cœli regina præsides,
Confirmans mentes desides,
Præstans eis auxilium,

<sup>1.</sup> A sa dextre, à sa droite. Voyez le Lexique.

#### 52 LOUANGES DE LA SAINTE VIERGE.

Et comme ta prière obtient pour eux sa grâce, L'œuvre de leur salut est l'œuvre de tes soins.

810

Cette adorable chair qu'il forma de la tienne, Ce sang qu'il tira de ton sang, Quelque haut rang au ciel que l'un et l'autre tienne, T'ont eru devoir le même rang :

Comme sans cesse il considère 815 Qu'il prit et l'un et l'autre en ton pudique flanc, Sans cesse il te chérit, sans cesse il te révère; Et comme il est ton fils aussi bien que ton Dieu, L'amour et le respect qu'il garde au nom de mère Ne t'auroient pu jamais souffrir en plus bas lieu.

820

Ce fils t'élève ainsi sur toute créature, Te fait ainsi jouir de la société De cette immense Trinité

> Et tuis servis provides Impetrando subsidium.

Ubi namque sanctissima Caro, quam Dei filius Sumpsit ex te mundissima, Inthronisatur celsius, Creatis gloriosius, Ratio vult certissima Esse te non inferius, Vel sede magis infima.

Ibi 1 mater cum filio Gaudes in cœli patria Trinitatis consortio,

<sup>1.</sup> Il y a ubi dans le texte latin de l'édition originale de Corneille. Le dernier mot de la prière étant tui, il faut que la dernière strophe commence par un i (voyez ci-dessus, p. 7, note 1). Ibi est en esset la leçon des éditions complètes de saint Bonaventure.

Qui donne à tes vertus un pouvoir sans mesure. Fais-nous-en quelque part pour monter jusqu'à toi; 825 Donne-nous cet amour, cet espoir, cette foi,

Qui doivent y servir d'échelle; Et d'un séjour si dangereux Tire-nous à celui de la gloire éternelle Qui fait le prix des bienheureux.

830

Creata super omnia. Tua benigna gratia Felicitatis gaudio Nos coronet, et gloria Beatorumque præmio.

AMEN.



# L'OFFICE

DE LA

# SAINTE VIERGE

TRADUIT EN FRANÇOIS, TANT EN VERS QU'EN PROSE

AVEC LES SEPT PSAUMES PÉNITENTIAUX, LES VÉPRES

ET COMPLIES DU DIMANCHE

ET TOUS LES HYMNES DU BRÉVIAIRE ROMAIN

PAR P. CORNEILLE

1670



# NOTICE.

Cornelle a publié en 1670 un volume contenant le texte latin et la traduction en prose et en vers : 1º de l'Office de la sainte Vierge, 2º des sept Psaumes pénitentiaux, 3º des Vépres et complies du dimanche, 4º deux séries d'extraits de sa version de l'Imitation, intitulées Instructions chrétiennes et Prières chiétiennes, 5º la traduction de tous les Hymnes du Bréviaire romain. Ce volume a paru avec le titre que nous venons de reproduire exactement sur le feuillet qui précède. Les exemplaires que nous avons vus ont pour adresse : A Paris, chez Robert Ballard, seul Imprimeur du Roy, pour la Musique, ruë S. Iean de Beauvais, au Mont Parnasse. On doit en rencontrer aussi qui portent les noms des autres libraires qui ont eu part à la cession que Corneille fit de son privilège, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Après l'adresse vient la date M.DC.LXX, et la mention: « Avec Approbation des Docteurs, et Privilege du Roy. » On lit dans ce privilége : « Nostre cher et bien amé Pierre Corneille, nous a fait remontrer qu'il a traduit en vers François un livre qu'il désireroit faire imprimer et donner au public, sous le titre de l'Office de la sainte Vierge, les sept Pseaumes, et les Hymnes de l'Eglise traduits en Vers François. » On peut, d'après ces paroles, être tenté de croire que la traduction en vers est seule de Corneille; mais on voit en lisant les approbations des docteurs, que la version en prose lui est également attribuée. La Permission et Approbation de Monsieur le Grand Vicaire est ainsi conçue : « On peut imprimer et donner au Public l'Office de la sainte Vierge, les sept Pseaumes de la Pénitence, Vespres et Complies du Dimanche, et les Hymnes du Breviaire Romain, traduits et mis en Vers François par Monsieur Corneille; toutes Versions

et Poësies susdites ne contenant rien qui ne soit conforme au Texte, qui ne soit digne de la grandeur du sujet, et capable d'augmenter la dévotion des Fidelles. Fait à Paris ce 25. jour d'Octobre 1669.

#### « G. De la Brunetiere, Vic. Général. »

L'Approbation de Monsieur Loisel.... Curé de S. Iean en Gréve est encore plus significative : « Vous trouverez, dit-il, dans cette production de Piété, une lettre qui ne tuë point, mais qui vivific. Les paroles de l'Escriture et de l'Eglise, qui y sont traduites mot à mot, y conservent toute leur force, et la Poësie qui les accompagne pas à pas, ne leur fait perdre, ny le prix ny le poids de leurs matières, ny de leurs mystères. » La troisième approbation, qui est donnée par le curé de Saint-Laurens, et qui rend d'ailleurs un éclatant témoignage « à l'excellence de cet ouvrage et au mérite de cet Autheur si célèbre, » est moins explicite au sujet de la question qui nous occupe en ce moment; mais les passages qui précèdent suffisent pour montrer qu'on regardait Corneille comme l'auteur des deux traductions. Une seule chose pourrait faire hésiter à les attribuer l'une et l'autre à la même plume : ce sont quelques différences, du reste fort rares, qu'on peut remarquer entre le sens adoptédans la proscet celui que rendent les vers (voyez, par exemple, ci-après, p. 178 et 179, le verset 3 du psaume cxix).

Le privilége est suivi de la cession de Corneille « au Sieur Ballard, les Sieurs Ioly, de Luyne, et Billaine, Marchands Libraires à Paris, pour cette impression seulement, suivant l'ac-

cord fait entr'eux. »

Ensin vient cette mention : « Achevé d'imprimer pour la prémière sois le 15. jour de Ianvier mil six cens septante. »

Il faut remarquer, en lisant cette date, qu'un temps assez considérable s'était écoulé entre la composition de l'ouvrage et l'achèvement de l'impression. En effet, l'approbation du grand vicaire que nous avons reproduite est du 25 octobre 1669, ce qui fait supposer que Corneille avait achevé son travail dès la fin de septembre.

Le volume, de format in-12, se compose de sept feuillets non chiffrés, de cinq cent vingt-huit pages et de deux feuillets contenant le privilége. Il renferme douze gravures, dont plusieurs n'ont pas été faites pour l'ouvrage<sup>1</sup>; chacune d'elles néanmoins porte le chiffre de la page à la suite de laquelle elle doit être placée.

Les planches des pages 1, 224, 364, 406 et 498 sont signées du nom de Mariette, et celle de la page 326 montre qu'il s'agit de Pierre Mariette le fils², qui vivait au moment où l'Office de la sainte Vierge fut publié. Les planches des pages 4, 170 et 460 sont sans signature, mais appartiennent à la même époque que les précédentes.

Quand on sait avec quel soin Corneille a choisi les sentences qui accompagnent l'*Imitation*, on peut d'abord penser qu'il a eu quelque part aux inscriptions de celles de l'*Office de la Vierge*; mais lorsqu'on remarque qu'il y a des planches qui n'en portent aucune, d'autres qui n'ont que l'indication du sujet, et surtout qu'on s'aperçoit que trois d'entre elles ont été gravées bien avant la publication du livre, on écarte naturellement cette supposition<sup>3</sup>.

1. Voyez ci-après, p. 60, la fin de la note 3.

2. Fils de Claude-Augustin, et père de Pierre-Jean.

3. Nous croyons devoir donner ici la description de toutes ces planches, en commençant par celles qui peuvent être considérées comme ayant été faites pour le livre de Corneille, ou du moins comme contemporaines de ce livre :

Page I (en regard du titre de la première subdivision du volume, c'est-à-dire du titre de l'Office de la Sainte Vierge): La vierge marchant au milieu des lis. Légende: Ego mater pulchræ dilectionis et timoris. Eccl. 24.

Page 4 (Matines de l'Office de la sainte Vierge) : L'Annonciation, sans titre ni légende.

Page 170 (Psaumes pénitentiaux) : David assis, feuilletant un livre et ayant sa harpe près de lui. Ni titre ni légende.

Page 224 (Vêpres des dimanches): La Résurrection. Légende: Christus resurgens ex mortuis jam non moritur; mors illi ultra non dominabitur. Ad Rom. 6.

Page 326 (Prières chrétiennes) : Jésus-Christ en croix. Légende : Jesus Christus crucifixus pro nobis.

Page 364 (Hymes pour chaque jour de la semaine): Le saint sacrement. Légende: O Charitas! Caro mea vere est cibus. Joan. 6.

Page 406 (Hymnes propres du temps) : L'Ascension. Légende : Ascensio Domini glorificatio nostra est. S. Augustinus.

Page 460 (Hymnes propres des saints) : Saint Jean l'évangéliste. Lé-

Lefèvre dit en parlant de l'Office de la sainte Vierge, dans l'Avis¹ placé en tête de sa dernière édition de Corneille : « Ce volume ne se trouve dans aucune collection de ses œuvres. » En effet, après l'édition unique donnée par Corneille en 1670, la traduction de l'Office et des pièces placées à la suite n'avait jamais été reproduite intégralement; mais il eût été juste de remarquer que l'abbé Granet a placé dans les OEuvres diverses

GENDE: S. Joannes evangelista. (Dans un de nos deux exemplaires, cette planche n'est pas chiffrée; dans l'autre, elle porte le chiffre 447 et est placée, assez mal à propos, à cette page, c'est-à-dire dans les Hymnes de la Pentecôte.)

Page 498 (Hymnes du commun des saints): Dieu le père et Jésus-Christ assis dans une gloire au-dessus de laquelle plane le Saint-Esprit. Légende: Te unum in substantia, Trinitatem in Personis confitemur.

Voici maintenant une planche de date antérieure :

Page 132 (Vêpres de l'Office de la sainte Vierge) : La présentation au temple. Légende :

Sancte senex, velut agnum
Virgo mater Deum magnum
Offert in sacrario.
Necdum puer immolatur,
Redde pignus, commutatur
Turturum donario.

On lit au bas de cette planche: Matheus fecit. Jean Messager excudit. Or Matheus est un graveur des premières années du dix-septième siècle.

Les deux planches dont il nous reste à parler sont encore plus anciennes; le monogramme I G T qu'elles portent est celui de Jacques Granthomme, qui est né vers 1560, et elles sont accompagnées chacune d'un distique français qu'il est par bonheur impossible d'attribuer à Corneille.

Page 88 (Prime de l'Office de la sainte Vierge) : Jésus-Christ dans la crèche. Légende :

Ton Createur te faict voir sa naissance, Daignant souffrir pour toy des son enfance.

Page 266 (Instructions chrétiennes) : Le sermon de la montagne. Légende :

> Iesus apprend à ceste multitude Quels sont les fruicts de sa beatitude.

1. Voyez au tome I, p. 1v, de l'édition de 1854.

de Pierre Corneille, sous le titre de Traduction de plusieurs psaumes<sup>1</sup>, non-seulement tous les psaumes proprement dits qu'on trouve dans l'Office, mais aussi les cantiques qui en font partie; il ne manquait donc plus que les Hymnes, les Instructions et Prières chrétiennes, et la traduction en prose. Il est vrai que Granet a eu tort de ne pas même indiquer d'où il tirait ces psaumes, et qu'il les a publiés tout simplement suivant leur numéro2. Ce classement présente du reste un avantage : il permet de comparer facilement la traduction de Corneille à celles des autres interprètes du psalmiste. C'est ce qui nous a engagé à placer à la fin de ce volume une table des psaumes, disposée suivant leur ordre numérique. Quant aux hymnes du Bréviaire romain, elles sont disposées dans l'ordre où les donne ce bréviaire, et il est facile par conséquent d'en conférer les différentes versions. Il sera curieux, par exemple, de rapprocher de celle de Corneille, la traduction partielle de Racine, qui a été insérée dans le Bréviaire romain en latin et en français, publié en 1688 par le Tourneux; mais cette comparaison, aulieu de révéler des emprunts et des ressemblances, ne servira qu'à faire ressortir la différence de manière et de style des deux poëtes.

Lefèvre, après avoir reproduit complètement, et sans craindre les répétitions, le texte latin de l'Office de la Vierge, supprime, bien qu'il soit moins connu et beaucoup moins sous la main de tous, celui des Hymnes du Bréviaire romain, et cela sans donner de motifs, sans même prévenir le lecteur, et uniquement, suivant toute apparence, pour diminuer un peu la grosseur du volume, déjà plus épais que les autres de la même édition. Quant à nous, nous avons réimprimé le texte latin de ces hymnes, mais nous nous sommes contenté de donner une seule fois, tant en français qu'en latin, les psaumes et autres morceaux que les usages liturgiques ramènent forcément, mais

<sup>1.</sup> Aux pages 304-408 des OEuvres diverses.

<sup>2.</sup> Cette publication, dont nous ne relèverons pas les fautes, comme nous l'avons fait pour les Louanges de la sainte Vierge (voyez ci-dessus, p. 4), est d'ailleurs si inexacte, que dans le psaume xcix Grancta passé le vers 11 (voyez ci-après, p. 35), et dans le psaume cxxv une strophe entière (vers 21-24; voyez ci-après, p. 203).

qu'il est inutile, ce semble, de répéter dans une édition toute littéraire; nous ne manquons jamais d'ailleurs, lorsque nous supprimons un morceau de ce genre, d'indiquer l'endroit où il est imprimé tout au long. Enfin nous avons cru trouver un moyen légitime de gagner encore de la place en faisant imprimer en plus petits caractères les Instructions chrétiennes et les Prières chrétiennes, qui ne sont que des extraits, généralement à peu près textuels, de divers chapitres de la traduction de l'Imitation de Jésus-Christ<sup>1</sup>. Nous espérons être ainsi parvenu à donner une édition fidèle de l'Office de la sainte Vierge, etc., tout en évitant les doubles emplois et les redites inutiles.

Pour l'Office de la sainte Vierge nous n'avons pas non plus de variantes à relever, Corneille n'en ayant donné, comme des divers opuscules contenus dans notre tome IX, qu'une seule édition. Voici un échantillon des changements introduits dans le texte de Nancy (1745); ce sont ceux qui portent sur le psaume xeiv et sur l'hymne qui le suit (voyez ci-après, p. 81 et 83):

PSAUME. Vers 25. Écoutez tous sa voix qui répond à vos larmes.

Vers 27. Comme quand au désert contre vos conducteurs.

Vers 38. Ne vouloient plus savoir le chemin de me plaire.

HYMNE. Vers 2. Adore et loue à pleine voix.

Vers 15. Par lequel l'Esprit saint forme en toi ce cher gage.

1. Voyez ce qui est dit dans la Notice (tome VIII, p. xxi, note 3), et au même tome les variantes de l'Imitation qui portent la marque 1670 O; voyez aussi, dans ce tome IX, la première note qui accompagne chacun des extraits de l'Imitation, et qui indique à quels vers de la traduction de cet ouvrage l'extrait correspond.

# A LA REINE¹.

MADAME,

Ce n'est pas sans quelque sorte de confiance que j'ose présenter cet Office de la Reine du ciel à la première reine de la terre; et si mes forces avoient pu répondre à la dignité de la matière et au zèle de Votre Majesté, je me tiendrois très-assuré de lui faire un présent tout à fait selon son cœur. Cette infatigable piété qui ajoute à sa couronne un brillant si extraordinaire, lui fait prendre une joie bien plus sensible à rendre ses devoirs à Dieu qu'à recevoir ceux des hommes; et comme elle a sans cesse devant les yeux qu'il est infiniment plus au-dessus d'elle qu'elle n'est au-dessus du moindre de ses sujets, dans la hauteur de ce rang qui a mérité les adorations des peuples elle trouve une gloire plus solide à se regarder comme sa servante que comme reine. En attendant les récompenses éternelles qu'il lui en réserve en l'autre vie, il en fait éclater d'illustres et d'étonnantes dès celle-ci dans les prospérités continuelles qu'il prodigue au Roi, et dans les belles naissances des princes qu'il donne par elle à la France<sup>2</sup>. Il ne lui sussit pas de cette slorissante et inébranlable tranquillité dont il nous fait jouir sous les ordres

<sup>1.</sup> Marie-Thérèse d'Autriche, mariée à Louis XIV en 1660, morte en 1683.

<sup>2.</sup> Marie-Thérèse avait alors trois enfants: Louis, dauphin de France, né le 1<sup>er</sup> novembre 1661; Marie-Thérèse de France, née le 2 janvier 1667; et Philippe de France, duc d'Anjou, né le 2 août 1668. Deux autres filles: Anne-Élisabeth de France, née le 10 novembre 1662, et Marie-Anne de France, née le 16 novembre 1663, étaient mortes dans l'année même de leur naissance.

de cet invincible monarque; ce ne lui est pas assez de faire trembler au seul nom de cet illustre conquérant tous les ennemis de son État : il promet les mêmes avantages à ceux qui naîtront après nous, par les rares qualités qu'il fait admirer de jour en jour en Monseigneur le Dauphin<sup>1</sup>. Il ne s'arrêtera pas là, Madame; et pour comble de bénédictions et de grâces, il fera de tous vos exemples autant d'inépuisables sources, qui répandront sur tout le royaume les vertus qui font leur asile de votre cabinet. Nous avons droit d'en espérer ces pleins effets, après les puissantes impressions que nous leur voyons faire sur les âmes de ces généreuses filles qui ont l'honneur d'être nourries auprès de V. M. et attachées au service de sa personne : elles n'en sortent que pour se consacrer à celui de Dieu; votre balustre 2 leur inspire le mépris des vanités et le dégoût du monde; elles y apprennent à renoncer à leurs volontés, à dompter leurs sentiments, à triompher de tout l'amour-propre; elles y conçoivent ces courageuses résolutions de s'enfermer dans les cloîtres les plus austères3, pour s'appliquer incessamment,

1. Le Dauphin n'avait que huit ans et deux mois environ quand Corneille le louait ainsi. Voyez la note 2 de la page précédente.

2. On nomme balustre les petits piliers qui se mettaient autour ou

au devant du lit des princes.

3. Nous voyons dans la Gazette que la Reine va au couvent des Carmélites de la rue du Bouloy assister, le 28 juin 1665, à la vêture, et le 29 septembre 1666 à la profession de Mlle d'Ardenne, l'une de ses filles d'honneur, mentionnée, dans l'État de la France de 1665, sous le nom de Mlle d'Ille d'Ardennes. Le témoignage suivant du confesseur de Marie-Thérèse confirme par un autre fait, mais sans nous donner de nom propre, ce qui est dit ici par Corneille: « Combien de filles de qualité n'ayant pas de quois'établir selon leur naissance, ou dans le mariage, ou dans le cloître, ont trouvé dans la charité des ressources favorables à leur indigence! Une demoiselle qui servoit à la chambre, qu'elle aimoit beaucoup, et qui étoit fort adroite à l'habiller, lui ayant déclaré le désir que Dieu lui inspiroit d'être religieuse, et d'entrer au monastère des Capucines, elle y consentit en

dans le bienheureux calme de ces retraites toutes saintes, à ce qu'elles ont vu pratiquer à V. M. parmi les tumultes des grandeurs. Dieu ne laisse point ses ouvrages imparfaits: il achèvera celui-ci, Madame, et portera la force de ces miraculeux exemples aussi loin que les bornes de cet empire, pour qui V. M. en a obtenu ce prodigieux enchaînement de félicités. Ce sont les vœux de tous les véritables François, et ceux que fait avec le plus de passion,

## MADAME,

De Votre Majesté

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur et sujet,

P. Corneille.

même temps, sacrifiant avec joie sa commodité à Dieu; et pour faciliter sa réception, elle promit de faire donner tous les mois pour huit pistoles de pain à ce monastère durant la vie de cette fille, ce qu'elle a exécuté. » (Abrégé de la vie de... Marie-Thérèse d'Autriche... par le R. P. Bonaventure de Soria, son confesseur. — Paris, L. Roulland, 1683, in-12, p. 83 et 84.) — Fléchier, dans son Oraison funèbre (fin de la 1<sup>re</sup> partie), nous dit que « la Reine sanctifia sa cour ense sanctifiant elle-même;» que « pour être appelée auprès d'elle..., il falloit l'imiter dans ses pratiques de piété; » et nous lisons dans celle que prononça l'abbé Anselme: « La Reine a toujours fait de son palais une église.... Elle a fait de sa cour un monastère. »

## PRECATIO PRO REGE1.

PSALMUS XIX.

Que le Seigneur vous exauce au jour de la tribulation; que le nom du Dieu de Jacob vous protége. Exaudiat te Dominus in dietribulationis: protegat te nomen Dei Jacob.

Que de sa sainte demeure il vous envoie du secours, et que du haut de Sion il vous défende. Mittat tibi auxilium de sancto, et de Sion tucatur te.

Qu'il se souvienne de tous vos sacrifices, et rende votre holocauste digne d'ètre accepté par lui. Memor sit omnis sacrificii tui, et holocaustum tuum pingue fiat.

Qu'il vous donne des succès selon votre cœur; qu'il approuve et seconde tous vos desseins. Tribuat tibi secundum cor tuum, et omne consilium tuum confirmet.

Nous ferons de hautes réjouissances de ce qu'il vous aura conservé, et nous nous tiendrons comblés de gloire au nom de notre Dieu de ce qu'il aura fait pour vous. Lætabimur in salutari tuo, et in nomine Dei nostri magnificabimur.

<sup>1.</sup> Nous n'avons pas besoin d'avertir que ce psaume, intitulé Prière pour le Roi, et les trois oraisons qui le suivent ne font pas partie de l'Office de la sainte Vierge. Corneille les place en tête comme une sorte de pieux hommage au Roi et à sa famille.

# PRIÈRE POUR LE ROI.

PSAUME XIX.

En ces jours dont l'issue est souvent si fatale, Daigne ouïr le Seigneur les vœux que tu lui fais, Et du Dieu de Jacob la vertu sans égale Par sa protection répondre à tes souhaits!

Des célestes lambris de sa sainte demeure Daigne son bras puissant t'envoyer du secours, Et du haut de Sion renverser à toute heure Sur l'orgueil ennemi les périls que tu cours!

Puisse ton cœur soumis, puisse ton sacrifice, S'offrir à sa mémoire en tous temps, en tous lieux! Puisse ton holocauste offert à sa justice Élever une flamme agréable à ses yeux!

Qu'un bonheur surprenant, une faveur solide, Porte plus loin ton nom que n'ose ton desir; Que dans tous tes conseils son Esprit saint préside, Et leur donne l'effet que tu voudras choisir.

De tes prospérités nous aurons pleine joie, Nous bénirons ce Dieu qui t'en fait l'heureux don, Nous vanterons partout son bras qui les déploie, Nous nous glorifierons nous-mêmes en son nom. Qu'il remplisse toutes vos demandes : je vois dès maintenant qu'il a sauvé de tous périls le roi qu'il a consacré par son onction.

Il l'exaucera de ce lieu saint qu'il habite dans le ciel, et fera voir qu'il n'appartient qu'à sa droite d'être la sauvegarde des potentats.

Les uns s'assurent en leurs chariots, les autres en leur cavalerie; mais pour nous, nous ne prenons aucune confiance qu'au nom de notre Dieu que nous invoquons.

Aussi se sont-ils embarrassés tous, et ont trébuché, cependant que nous nous sommes élevés; ou si par quelque malheur nous avons penché vers la chute, ce n'a été que pour nous redresser plus fortement.

Seigneur, ayez la bonté de sauver le Roi, et de nous exaucer toutes les fois que nous vous invoquerons pour son salut.

Gloire soit au Père, etc. Telle qu'elle a été, etc. Impleat Dominus omnes petitiones tuas : nunc cognovi quoniam salvum fecit Dominus christum suum.

Exaudiet illum de eœlo sancto suo: in potentatibus salus dexteræ ejus.

Hi in curribus et in equis; nos autem in nomine Dei<sup>1</sup> nostri invocabimus.

Ipsi obligati sunt et ceciderunt; nos autem surreximus et erecti sumus.

Domine salvum fac Regem; et exaudi nos in die qua invocaverimus te.

Gloria Patri, etc. Sicut erat, etc.

<sup>1.</sup> Devant Dei il y a de plus Domini dans la Vulgate. Voyez ci-après, p. 77, note 1.

Qu'il ne se lasse point de remplir tes demandes, Lui qui t'a couronné pour régner sous sa loi, Et que par des bontés de jour en jour plus grandes Il fasse encor mieux voir l'amour qu'il a pour toi.

Des lumineux palais de sa demeure sainte Il entendra tes vœux, défendra tes États, Montrera qu'il est digne et d'amour et de crainte, Et qu'il tient en sa main le sort des potentats.

Ceux qui nous attaquoient ont mis leur confiance, Les uns en leurs chevaux, les autres en leurs chars : 30 Nous autres, mieux instruits par notre expérience, Nous l'avons mise au Dieu qui règle les hasards.

Ceux-là sont demeurés ou morts, ou dans nos chaînes, Leurs chars et leurs chevaux les ont embarrassés; Et ceux qui nous voyoient trébucher sous leurs haines, Nous ont vus par leur chute aussitôt redressés.

Sauvez notre grand roi, bénissez-en la race. Embrasez-le, Seigneur, de vos célestes feux : Nous demandons pour lui chaque jour votre grâce; Donnez un plein effet à de si justes vœux.

Gloire au père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

#### ORATIO PRO REGE.

Quæsumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus, Ludovicus, rex noster, qui tua miseratione suscepit regni gubernacula, virtutum etiam omnium percipiat incrementa, quibus decenter ornatus et vitiorum monstra devitare, hostes superare, et ad te qui via, veritas, et vita es, gratiosus valeat pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

#### ORATIO PRO REGINA.

Deus, omnium regnorum auctor et rector, prætende, quæsumus, superfamulam tuam, Mariam Teresam, reginam, spiritum gratiæ salutaris, et ut in veritate tibi complaceat, perpetuam ei benedictionem infunde. Per Christum Dominum nostrum. Amen

#### ORATIO PRO DELPHINO.

Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo, Ludovico, Delphino Franciæ, et dirige eum secundum tuam elementiam in viam salutis æternæ, ut, te donante, tibi placita cupiat, et tota virtute perficiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

#### ORAISON POUR LE ROI.

Nous vous supplions, Dieu tout-puissant, de faire que Louis, votre serviteur et notre roi, qui par votre grâce a pris en sa main le gouvernail de ce royaume, augmente incessamment en vertus, par le moyen desquelles il puisse éviter les monstres des vices, triompher de ses ennemis, et arriver heureusement à vous, qui êtes la voie, la vérité, et la vie. Nous vous en conjurons par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.

### ORAISON POUR LA REINE.

Dieu, qui avez fait tous les royaumes et les régissez, nous vous prions de répandre sur notre reine, votre servante, Marie-Thérèse, l'esprit de votre grâce salutaire, et de la favoriser d'une bénédiction perpétuelle, afin que toutes ses actions et ses pensées n'aient rien qui ne soit véritablement conforme à votre bon plaisir. Nous vous en conjurons par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.

#### ORAISON POUR MONSEIGNEUR LE DAUPHIN.

Dieu éternel et tout-puissant, regardez avec une amoureuse miséricorde votre serviteur, Louis, Dauphin de France, et conduisez-le par votre clémence en la voie du salut éternel, afin que par votre grâce il ne souhaite que ce qui vous est agréable, et se porte de tout son cœur à le pratiquer en sa perfection. Nous vous en conjurons par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il¹.

<sup>1.</sup> Ici se trouve, dans l'édition originale (1670), un feuillet portant les Approbations dont nous avons donné des extraits : voyez ci-dessus, p. 57 et 58.



# L'OFFICE

DE LA

# SAINTE VIERGE

TRADUIT EN FRANÇOIS

## ORATIO DOMINICA1.

Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cœlo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

## SALUTATIO ANGELICA.

Ave, Maria, gratia plena: Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

## SYMBOLUM APOSTOLORUM.

Credo in Deum, patrem omnipotentem, creatorem cœli et terræ; et in Jesum Christum, filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus; descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascenditad cœlos, sedet ad dexteram Dei, patris omnipotentis: inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam æternam. Amen.

<sup>1.</sup> Corneille donne ici le texte et la traduction du Pater, de l'Ave et du Credo, parce que ces trois prières se récitent tout bas, est-il dit dans le Bréviaire, avant les Matines et avant toutes les heures, excepté à Complies.

## L'ORAISON DOMINICALE.

Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre règne arrive. Que votre volonté se fasse en la terre, comme elle se fait au ciel. Donneznous aujourd'hui notre pain quotidien; et nous remettez nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs; et ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

# LA SALUTATION ANGÉLIQUE.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de votre ventre, est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous autres pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.

# LE SYMBOLE DES APÔTRES.

Je crois en Dieu, le père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre; et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et est né de la Vierge Marie; qui a enduré sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli; qui est descendu aux enfers, et est ressuscité d'entre les morts le troisième jour; qui est monté aux cieux, et y est assis à la dextre de Dieu, le père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, et la vie éternelle. Ainsi soit-il.

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 51, note 1.

# **OFFICIUM**

# BEATÆ VIRGINIS.

## AD MATUTINUM.

Ave, Maria, etc.

Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres;

Et ma bouche annoncera vos louanges.

Mon Dieu, venez à mon aide.

Seigneur, hâtez-vous de me secourir.

Gloire soit au père, et au Fils, et au Saint-Esprit!

Telle qu'elle a été au commencement, telle soit-elle encore maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles! Ainsi soit-il. Domine, labia mea aperies;

Et os meum annuntiabit laudem tuam.

Deus, in adjutorium meum intende.

Domine, ad adjuvandum me festina.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto!

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum! Amen.

Alleluia.

INVITATORIUM. Ave, Maria, gratia plena: Dominus tecum. Ave, Maria, gratia plena: Dominus tecum.

# L'OFFICE

# DE LA SAINTE VIERGE'.

## A MATINES.

Je vous salue, Marie, etc.

Ouvrez mes lèvres, roi des anges, Que je réponde à leurs concerts, Et ma bouche de vos louanges Fera retentir l'univers.

O grand Dieu, de qui tout procède, Qui faites et vivre et mourir, Ne me refusez pas votre aide, Hâtez-vous de me secourir.

Gloire au Père, souverain maître!
Gloire au Fils, à l'Esprit divin!

Et telle qu'elle étoit quand tout commença d'être,
Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

# Louez le Seigneur.

Invitatoire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous.

1. L'Office de la sainte Vierge traduit par Corneille est l'Officium parvum beatæ virginis du Bréviaire romain. Du reste, dans tout ce volume, dédié à la Reine, notre poëte s'est conformé à la liturgie romaine, suivie par l'aumônerie royale, qui dépendait immédiatement du souverain pontife. — Il y a çà et là de légères différences entre le texte latin de l'édition de 1670 et celui du Bréviaire romain, aussi bien que de la Vulgate (voyez, par exemple, au psaume xlv, verset 6, p. 104; au psaume xcvII, verset 8, p.120, etc.) : ce sont probablement de pures inadvertances.

## PSALMUS XCIV1.

Venez, réjouissons-nous au Seigneur, chantons des cantiques de joie à Dieu, notre salutaire : préoccupons sa face avec des louanges, et chantons-lui des psaumes, pour marque d'allégresse.

Venite, exultemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro: præoccupemus faciem ejus in confessione, et in psalmis jubilemus ei.

Ave, Maria, gratia plena: Dominus tecum.

Car le Seigneur est un grand Dieu, et un grand roi par-dessus tous les dieux : le Seigneur ne rejettera point la prière de son peuple; il a dans sa main tous les bouts de la terre, et quelques 2 hautes que soient les montagnes, il les voit encore de plus haut.

Quoniam Deus magnus Dominus, et rex magnus super omnes deos; quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia in manuejus sunt omnes fines terræ, et altitudines montium ipse conspicit.

### Dominus tecum.

La mer est à lui, et c'est lui qui l'a faite, et ses mains ont jeté les fondements de la terre. Venez, que nous l'adorions: prosternons-nous devant Dieu, pleurons en la présence du Seigneur, qui nous a faits; car il est le Seigneur notre Dieu, et nous ne sommes que son peuple, et les brebis de ses pâturages.

Quoniamipsiusestmare, et ipse fecit illud, et aridam fundaverunt manus ejus. Venite, adoremus, et procidamus ante Deum; ploremus coram Domino, qui fecit nos: quia ipse est Dominus Deus noster, nos autem populus ejus, et oves pascuæ ejus.

<sup>1.</sup> Le texte de ce psaume et sa division en versets ne sont pas les mêmes dans la Vulgate et dans le Bréviaire romain. C'est au bréviaire que Corneille s'est conformé.

<sup>2.</sup> Voyez tome I, p. 205, note 3.

ı 5

#### PSAUME XCIV.

Venez, peuple, venez; il est honteux de taire Les merveilles du roi des rois; Élevons avec joie et nos cœurs et nos voix

Au vrai Dieu, notre salutaire :

Que la louange de son nom

Puisse en notre faveur préoccuper sa face, Nos concerts mériter sa grâce,

Nos larmes obtenir pardon!

Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous.

Il est le Dieu des dieux, il en est le grand maître,

Aussi fort, aussi bon que grand;

Il ne dédaigne point l'hommage qu'on lui rend,

Il conserve ce qu'il fait naître;

Il est de tout l'unique auteur,

Il enferme en sa main les deux bouts de la terre,

Des monts plus hauts que le tonnerre D'un coup d'œil il voit la hauteur.

# Le Seigneur est avec vous.

Du vaste sein des mers les eaux les plus profondes Sont à lui, prennent loi de lui;

Il est seul de la terre et l'auteur et l'appui,

Il la soutient contre tant d'ondes.

Venez, pleurons à ses genoux :

Il nous a faits son peuple, il aime ses ouvrages,

Et dans ses heureux pâturages Il n'admet de troupeaux que nous. Ave, Maria, gratia plena: Dominus tecum.

Si vous entendez aujourd'hui sa voix, gardez-vous d'endurcir vos cœurs, comme il arriva dans le soulèvement qui se fit au désert, le jour de la tentation, où vos pères me tentèrent : ils y éprouvèrent et virent mes œuvres. Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto, ubi tentaverunt me patres vestri, probaverunt et viderunt opera mea.

### Dominus tecum.

Je me suis attaché quarante ans à ce peuple, et j'ai toujours dit : « Le cœur de ces gens-là s'égare; » mais pour eux, ils ne connurent point mes voies : aussi je leur jurai en ma colère qu'ils n'entreroient point dans mon repos. Quadraginta annis proximus fui generationi huic, et dixi semper: «Hi errant corde; » ipsi vero non cognoverunt vias meas: quibus juravi in ira mea si introibunt in requiem meam.

Ave, Maria, gratia plena: Dominus tecum.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été au commencement, telle soit-elle encore maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles! Ainsi-soit-il.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum! Amen.

Dominus tecum.

Ave, Maria, gratia plena: Dominus tecum.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous.

Oyez, oyez sa voix qui répond à vos larmes;
Mais n'endurcissez pas vos cœurs,

Comme alors qu'au désert contre vos conducteurs Il s'élevoit tant de vacarmes.

Vos pères y voulurent voir

Jusques où s'étendoit le pouvoir d'un tel maître,

Et l'épreuve leur fit connoître

Par leurs yeux même ce pouvoir.

# Le Seigneur est avec vous.

« Quarante ans, vous dit-il, j'ai conduit cette race, Quarante ans j'ai sondé leurs cœurs,

Sans y voir que murmure, et qu'orgueil, et qu'erreurs, Sans y trouver pour moi que glace : Ces vieux ingrats à tous propos

Ne vouloient plus savoir les chemins de me plaire, Et je jurai dans ma colère De leur refuser mon repos. »

40

Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous.

Gloire au Père éternel, la première des causes!
Gloire au Fils, à l'Esprit divin!
Telle encor maintenant, et telle encor sans fin,
Qu'elle étoit avant toutes choses!

# Le Seigneur est avec vous.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce : le Seigneur est avec vous.

#### HYMNUS.

Quem terra, pontus, æthera Colunt, adorant, prædicant, Trinam regentem machinam, Claustrum Mariæ bajulat.

Cui luna, sol, et omnia Deserviunt per tempora, Perfusa cæli gratia, Gestant puellæ viscera,

Beata mater, munere Cujus supernus artifex, Mundum pugillo continens, Ventris sub arca clausus est.

10

15

Beata cœli nuntio, Fecunda sancto Spiritu, Desideratus gentibus Cujus per alvum fusus est.

Gloria tibi, Domine, Qui natus es de Virgine, Cum Patre et Sancto Spiritu, In sempiterna sæcula! Amen.

# AD I. NOCTURNUM.

(Tres psalmi sequentes dicuntur die Dominica, feria 2 et 5.)

Antiphona. Benedicta tu.

## PSALMUS VIII.

O Dieu, notre souverain Domine Dominus noster,

#### HYMNE.

Celui que la machine ronde Adore et loue à pleines voix, Qui gouverne et remplit le ciel, la terre, et l'onde, Marie en soi l'enferme, et l'y porte neuf mois.

Ce grand roi, que de la nature Servent l'un et l'autre flambeau, D'un flanc que de la grâce un doux torrent épure Devient l'enflure sainte et le sacré fardeau.

O mère en bonheur sans égale,
De qui l'artisan souverain
Daigne souffrir neuf mois la prison virginale,
Lui qui tient l'univers tout entier en sa main;

Qu'heureuse te rend ce message Que suivent tes soumissions, Par qui le Saint-Esprit forme en toi ce cher gage, Ce Fils, ce désiré de tant de nations!

Gloire à toi, merveille suprême,
Dieu par une vierge enfanté!
Même gloire à ton Père, au Saint-Esprit la même,
Et durant tous les temps et dans l'éternité!

## POUR LE I. NOCTURNE.

(Ces trois psaumes se disent le dimanche, le lundi et le jeudi.)

Antienne. Vous êtes bénie.

#### PSAUME VIII.

Dieu, notre souverain, tout-puissant et tout bon,

Seigneur, que votre nom est admirable en toute la terre! quam admirabile est nomen tuum in universa terra!

Votre magnificence est élevée au-dessus des cieux. Quoniam elevata est magnificentia tua super cœlos.

Vous avez fait éclater votre louange la plus parfaite par la bouche des enfants à la mamelle, à cause de vos ennemis, afin de détruire l'esprit d'inimitié et de vengeance. Ex ore infantium et lactentium perfecistilaudem, propter inimicos tuos, ut destruas inimicum et ultorem.

Vos cieux que je vois sont les ouvrages de vos doigts, et c'est vous qui avez formé la lune et les étoiles.

Quoniam videbo cœlos tuos, opera digitorum tuorum; lunam et stellas quæ tu fundasti.

Qu'est-ce que l'homme, pour être digne de votre souvenir? et qu'est-ce que le fils de l'homme, pour mériter que vous le visitiez? Quid est homo, quod memor es ejus? aut filius hominis, quoniam visitas eum?

Vous ne l'avez fait qu'un peu moindre que les anges : vous l'avez couronné de gloire et d'honneur, et vous l'avez établi sur les ouvrages de vos mains. Minuisti eum paulo minus ab angelis : gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manuum tuarum.

Vous avez tout mis sous ses pieds: toutes les brebis, Omnia subjecisti sub pedibus ejus: oves et boves

Auteur de la nature, et maître du tonnerre, Que la gloire de ton saint nom S'est rendue admirable aux deux bouts de la terre!

L'œil qui d'un saint regard contemple ces bas lieux
Voit ta magnificence aux plus bas lieux gravée,
Et sitôt qu'il s'élève aux cieux,
Par-dessus tous les cieux il la voit élevée.

Ton plus parfait éloge, exprès tu l'as commis Aux accents imparfaits que hasarde l'enfance, Pour confondre tes ennemis, Et détruire l'esprit de haine et de vengeance.

Lorsque je vois des cieux le brillant appareil,
De ta savante main je ne vois que l'ouvrage,
Et lune, étoiles, ni soleil
N'ont aucunes splendeurs qu'elle ne leur partage.

Parmi ces grands effets qui te font admirer, Seigneur, qu'est-ce que l'homme, et quel est son mérite? Et qui t'oblige à l'honorer D'un tendre souvenir, d'une douce visite?

Un peu moindre que l'ange il t'a plu le former : De gloire et de grandeurs tu comblas sa naissance, Et ce qu'il te plut animer Fut aussitôt par toi soumis à sa puissance.

A peine la nature avoit rempli ta voix,

Que ta voix sous nos pieds rangea ces nouveaux êtres:

tous les bœufs, et toutes les bêtes de la campagne; universas, insuper et pecora campi;

Les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, qui se promènent dans les routes de la mer. Volucres cœli, et pisces maris, qui perambulant semitas maris.

O Dieu, notre souverain Seigneur, que votre nom est admirable en toute la terre! Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra!

Gloire soit au Père, et au Fils, etc.

Gloria Patri, et Filio, etc.

Telle qu'elle a été au commencement, etc.

Sicut erat in principio, etc.

Antiphona. Benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuis.

Antiphona. Sicut myrrha.

#### PSALMUS XVIII.

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce les ouvrages de ses mains. Cœli enarrant gloriam Dei, et opera manuum ejus annuntiat firmamentum.

Le jour en parle au jour suivant, et la nuit en montre la science à la nuit. Dies diei eructat verbum, et nox nocti indicat scientiam.

Il n'est point de langages, ni de manières de s'exprimer, Non sunt loquelæ, neque sermones, quorum

40

Les hôtes des champs et des bois, Tout nous sert aujourd'hui, tout servit nos ancêtres.

Les oiseaux dans les airs, les poissons dans les eaux, De ton image en nous reconnoissent l'empire, Et sous ces liquides tombeaux

Tout ce qui nage ou vit, c'est pour nous qu'il respire.

Dieu, notre souverain, tout-puissant et tout bon, Auteur de la nature, et maître du tonnerre, Que la gloire de ton saint nom

S'est rendue admirable aux deux bouts de la terre!

Gloire au Père éternel! gloire au Verbe incarné! Gloire à l'Esprit divin, ainsi qu'eux ineffable! Telle qu'avant que tout fût né,

Telle soit-elle encore à jamais perdurable!

Antienne. Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de votre ventre est béni.

Antienne. Ainsi que la myrrhe.

#### PSAUME XVIII.

Des célestes lambris la pompeuse étendue Fait l'éloge du Souverain,

Et tout le firmament ne présente à la vue Que des ouvrages de sa main.

Le jour prend soin d'apprendre au jour qui lui succède Ce que sa parole a produit,

Et la nuit qui l'a su de la nuit qui lui cède L'enseigne à celle qui la suit.

Aux quatre coins du monde ils parlent un langage Qu'entendent toutes nations, dont leurs voix ne soient entendues. non audiantur voces eorum.

Leur son est allé par toute la terre, et leurs paroles ont pénétré jusqu'aux bouts du monde. In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terræ verba eorum.

Il a mis son tabernacle dans le soleil, et lui-même est comme un époux qui sort de sa chambre nuptiale.

In sole posuit tabernaculum suum, et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo.

Il part avec une joie pareille à celle d'un géant qui va commencer sa course : sa sortie est du plus haut du ciel;

Exultavit ut gigas ad currendam viam: a summo cœlo egressio ejus;

Et son retour remonte jusqu'au plus haut du même ciel, sans que personne se cache à sa chaleur.

Et occursus ejus usque ad summum ejus; nec est qui se abscondat a calore ejus.

La loi du Seigneur est immaculée, elle convertit les âmes : le témoignage du Seigneur est fidèle, et départ la sagesse aux plus petits. Lex Domini immaculata, convertens animas: testimonium Domini fidele, sapientiam præstans parvulis.

Les justices du Seigneur sont droites, elles remplissent les cœurs de joie; le commandement du Seigneur est clair, il illumine les yeux.

Justitiæ Domini rectæ, lætificantes corda; præceptum Domini lucidum, illuminans oculos.

La crainte du Seigneur est

Timor Domini sanctus,

| Et des plus noirs climats l'hôte le plus sauvage<br>En comprend les instructions.                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ils servent de tableaux ainsi que de trompettes,<br>Ce qu'ils disent ils le font voir;<br>Et des grandeurs de Dieu s'ils sont les interprètes,<br>Ils en sont aussi le miroir. | 1 5 |
| Le soleil, qui lui sert d'un trône incorruptible, Les étale aux regards de tous, Et ce visible agent d'un monarque invisible En est paré comme un époux.                       | 2 0 |
| Il part tel qu'un géant armé d'une lumière,<br>Ceint d'un feu qui nous enrichit;<br>Et du sommet des cieux il s'ouvre une carrière<br>Dont jamais il ne s'affranchit.          |     |
| Chaque jour, pour finir et reprendre sa course, Il remonte au même sommet, Et sa chaleur partout verse l'heureuse source Des biens que son maître promet.                      | 2 5 |
| La loi du même Dieu n'est pas moins salutaire, Elle touche, elle convertit; Et pour les yeux du corps que le soleil éclaire, Elle éclaire ceux de l'esprit.                    | 30  |
| Sa parole est fidèle, et répand la sagesse<br>Dans les cœurs les plus ravalés;<br>Sa justice est exacte, et répand l'allégresse<br>Dans les cœurs les plus désolés.            | 3 5 |

C'est la sainte frayeur de ses ordres suprêmes

sainte, et permanente au siècle du siècle; les jugements du Seigneur sont véritables et justifiés en eux-mêmes : permanens in sæculum sæculi; judicia Domini vera, justificata in semetipsa :

Ils sont plus desirables que l'or et la pierre précieuse, et plus doux que le miel et que le rayon de miel. Desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multum, et dulciora super mel et favum.

Aussi votre serviteur les garde : il y a une grande rétribution à les garder. Etenim servus tuus custodit ea: in custodiendis illis retributio multa.

Qui est celui qui connoît bien tous ses péchés? purifiez-moi de ceux qui sont cachés à ma connoissance, et pardonnez ceux d'autrui à votre serviteur.

Delicta quis intelligit? ab occultis meis munda me, et ab alienis parce servo tuo.

S'ils ne dominent point en moi, je me trouverai sans souillure, et je serai purgé du plus grand des crimes. Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero, et emundabor a delicto maximo;

Toutes les paroles de ma bouche auront alors de quoi vous plaire; et mon cœur dans sa méditation se tiendra toujours en votre présence. Et erunt ut complaceant eloquia oris mei; et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper.

Seigneur, vous êtes mon aide, et mon rédempteur.

Domine, adjutor meus, et redemptor meus.

| IL SELLELIANO                                       | 9.  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Qui fait vivre à l'éternité :                       |     |
| Ils sont tous en tous lieux justifiés d'eux-mêmes,  |     |
| Tous sont la même vérité.                           | 40  |
| 2000 0000 20 00000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            |     |
| L'an la nonla et l'éplat des niemes présiences      |     |
| L'or, la perle, et l'éclat des pierres précieuses,  |     |
| Sont beaucoup moins à souhaiter;                    |     |
| Et les douceurs du miel les plus délicieuses        |     |
| Sont bien moins douces à goûter.                    |     |
|                                                     |     |
| Aussi ton serviteur avec soin les observe:          | 45  |
| Tu le sais, ô Dieu, tu le vois.                     |     |
| Oh! que grand est le prix que ta bonté réserve      |     |
| Aux âmes qui gardent tes lois!                      |     |
| 4 8                                                 |     |
| Wais ani connect Sciencen les néchés d'ignovence    |     |
| Mais qui connoît, Seigneur, les péchés d'ignorance? | _   |
| Épure-m'en dès aujourd'hui:                         | 50  |
| Pardonne ceux d'orgueil, de propre suffisance,      |     |
| Et défends-moi de ceux d'autrui.                    |     |
|                                                     |     |
| Si je pouvois sur moi leur ôter tout empire,        |     |
| Si je m'en voyois bien purgé,                       |     |
| Des crimes les plus grands que tout l'enfer inspire | 5.5 |
| Je m'estimerois dégagé.                             |     |
|                                                     |     |
| Il ne sortiroit lors aucun mot de ma bouche         |     |
| Qui ne plût au grand roi des cieux:                 |     |
| Je ne m'entretiendrois que de ce qui le touche,     |     |
|                                                     | 60  |
| Je l'aurois seul devant les yeux.                   | 0.0 |
|                                                     |     |
| Seigneur, qui de tous maux êtes le seul remède,     |     |
| Et de tous biens l'unique auteur,                   |     |
| En ces pressants besoins prodiguez-moi votre aide,  |     |
| Et soyez mon libérateur.                            |     |
|                                                     |     |

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle étoit<sup>1</sup>, etc. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Sicut myrrha electa, odorem dedisti suavitatis, sancta Dei genitrix.

Antiphona. Ante tuorum.

#### PSALMUS XXIII.

La terre appartient au Seigneur, et toute sa plénitude; le globe de la terre, et tous ses habitants;

Car c'est lui-même qui l'a fondée au-dessus des mers, et qui l'a préparée au-dessus des fleuves.

Qui montera sur la montagne du Seigneur? ou qui demeurera en son lieu saint?

Celui qui a les mains innocentes et le cœur net, qui n'a point reçu son âme en vain, et n'a point juré en fraude à son prochain.

Celui-là recevra bénédiction du Seigneur, et miséricorde de Dieu, son salutaire.

Telle est la génération de

Domini est terra, et plenitudo ejus; orbis terrarum, et universi qui habitant in eo;

Quia ipse super maria fundavit eum, et super flumina præparavit eum.

Quis ascendet in montem Domini aut quis stabit in loco sancto ejus?

Innocens manibus et mundo corde, qui non accepit in vano animam suam, nec juravit in dolo proximo suo.

Hicaccipiet benedictionem a Domino, et misericordiamaDeo, salutarisuo.

Hæc est generatio quæ-

<sup>1.</sup> Ici seulement l'édition originale traduit Sieut erat par : « Telle qu'elle étoit; » partout ailleurs, quand erat est rendu, c'est par : « a été. »

15

20

Gloire au Père éternel, la première des causes! 65
Gloire au Fils, à l'Esprit divin!
Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses,

Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Ainsi que la myrrhe choisie, o sainte mère de Dieu, vous avez rendu une odeur de suavité.

## Antienne. Devant la couche.

#### PSAUME XXIII.

La terre est au Seigneur, et toute son enceinte : Il la forma lui-même en commençant les temps, Et son globe appartient à sa majesté sainte, Ainsi que tous ses habitants.

Tout à l'entour des mers c'est lui qui l'a posée, C'est lui qui l'affermit au-dessus de tant d'eaux, C'est lui qui des courants dont elle est arrosée L'élève sur tous les ruisseaux.

Mais comment s'élever, et quel chemin se faire A la sainte montagne où brille son palais? Et qui s'établira dans son grand sanctuaire, Pour y demeurer à jamais?

L'homme au cœur pur et droit, à l'innocente vie, Qui n'a point de son Dieu reçu son âme en vain, Qui par aucun serment, fourbe, ni calomnie, N'a fait injure à son prochain.

Le Seigneur à jamais bénira sa conduite, Le Seigneur, dont il prend la gloire pour seul but : Oui, Dieu lui fera grâce, et ses bontés ensuite L'admettront au port de salut.

C'est là ce qu'il réserve à cette heureuse race,

ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. rentium eum, quærentium faciem Dei Jacob.

Princes, ouvrez vos portes; et vous, portes éternelles, élevez-vous; et le roi de gloire entrera. Attollite portas, principes, vestras; et elevamini, portæ æternales; et introibit rex gloriæ.

Qui est ce roi de gloire? C'est un seigneur fort et puissant, c'est un seigneur puissant aux combats. Quis est isterex gloriæ? Dominus fortis et potens, dominus potens in prælio.

Princes, ouvrez vos portes, et vous, portes éternelles, élevez-vous; et le roi de gloire entrera. Attollite portas, principes, vestras; et elevamini, portæ æternales; et introïbit rex gloriæ.

Mais enfin qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur des vertus qui est lui-même ce roi de gloire. Quis est iste rex gloriæ? Dominus virtutumipse est rex gloriæ.

Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Ante tuorum hujus virginis frequentate nobis dulcia cantica dramatis.

y. Disfusa est gratia in labiis tuis.

i). Propterea benedixit te Deus in æternum.

Pater noster, etc. (Secreto.)

(Absolutio et lectiones habentur post tertium nocturnum.)

Qui ne cherche ici-bas que le maître du ciel, Et qui marche en tous lieux comme devant la face De l'unique Dieu d'Israël.

Ouvrez, princes, ouvrez vos portes éternelles;
Portes du grand palais, laissez-vous pénétrer:
Laissez-en l'accès libre aux escadrons fidèles,
Le roi de gloire y veut entrer.

Quel est ce roi de gloire? à quoi peut-on connoître
Où s'étend son empire, et ce que peut son bras?
C'est un roi le plus fort qu'on ait encor vu naître,
C'est un roi puissant aux combats.

Ouvrez encore un coup, princes, ouvrez vos portes; Portes du grand palais, laissez-vous pénétrer · Laissez-en l'accès libre aux fidèles cohortes, Le roi de gloire y veut entrer.

Dites-nous donc enfin quel est ce roi de gloire, Quels peuples, quels climats sont rangés sous sa loi : C'est le roi des vertus, le roi de la victoire, C'est Dieu qui lui-même est ce roi.

Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Devant la couche de cette vierge, chanteznous souvent de doux cantiques.

ŷ. La grâce est répandue en vos lèvres.

R. C'est pourquoi Dieu vous a bénie à toute éternité. Notre Père, etc. (Tout bas.)

(L'absolution et les trois leçons sont après le III. nocturne 1.)

1 Voyez ci-après, p. 120-125.

### AD II. NOCTURNUM.

(Tres psalmi sequentes dicuntur feria 3. et 6.)

Antiphona. Specie tua.

PSALMUS XLIV.

Mon cœur a poussé au dehors une bonne parole : je dédie mes œuvres au Roi.

Ma langue est comme la plume d'un écrivain qui écrit très-vite.

Vous êtes beau par-dessus les fils des hommes; la grâce est répandue en vos lèvres : c'est pourquoi Dieu vous a béni à toute éternité.

Ceignez votre glaive sur votre cuisse, très-puissant monarque.

Avec votre grâce et votre beauté, formez des desseins, avancez en prospérité, et régnez,

A cause de votre vérité, et de votre mansuétude, et de votre justice; votre droite vous conduira partout avec des miracles.

Vos slèches sont pointues,

Eructavit cor meum verbum bonum : dico ego opera mea Regi.

Lingua mea calamus scribæ velociter scribentis.

Speciosus forma præ filiis hominum; diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in æternum.

Accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime.

Specie tua et pulchritudine tua, intende, prospere procede, et regna,

Propter veritatem, et mansuetudinem, et justitiam; et deducet te mirabiliter dextera tua.

Sagittæ tuæ acutæ, po-

2.0

## POUR LE II. NOCTURNE.

(Les trois psaumes suivants se disent le mardi et le vendredi.)

# Antienne. Avec votre grâce.

### PSAUME XLIV.

Je me sens tout le cœur plein de grandes idées, Je les sens à l'envi s'en échapper sans moi, Je les sens vers le Roi d'elles-mêmes guidées : Dédions-les toutes au Roi.

Ma langue, qui s'empresse à chanter son mérite, Suit plus rapidement l'effort de mon esprit, Que ne court une plume en la main la plus vite Qui puisse tracer un écrit.

Sa beauté, sans égale entre les fils des hommes,
Mêle une grâce infuse à ses moindres discours,
Et Dieu, qui l'a béni sur tous tant que nous sommes,
L'appuie, et l'appuiera toujours.

Grand monarque, dont l'âme est sans cesse occupée A bien remplir ce rang où le ciel vous a mis, Vous n'avez qu'à paroître et ceindre votre épée, Pour confondre vos ennemis.

Vos attraits sont si forts, vos actions si belles, Tant de gloire et d'amour les sait accompagner, Que chacun se déclare et pour eux et pour elles; Et vous faire voir, c'est régner.

La justice en votre âme et la mansuétude Avec la vérité font un accord si doux, Que de tant de vertus la sainte plénitude Fait partout miracle pour vous.

D'un acier pénétrant la pointe de vos flèches
Corneille. 1x
7

les peuples tomberont sous vous, et elles iront dans les cœurs des ennemis du Roi. puli sub te cadent in corda inimicorum Regis.

Votre siége, ô Dieu, durera au siècle du siècle : le sceptre avec lequel vous régnez est un sceptre de droiture. Sedes tua, Deus, in sæculum sæculi: virga directionis, virga regni tui.

Vous avez aimé la justice et haï l'iniquité: à cause de cela Dieu vous a oint d'une huile d'allégresse, par-dessus tous ceux de votre sorte. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleolætitiæ, præ consortibus tuis.

Une odeur de myrrhe, d'aloès et de casse aromatique s'exhale de vos vêtements, qu'on a tirés des maisons d'ivoire, desquelles les filles des rois sont sorties en votre honneur, et vous ont agréé. Myrrha, et gutta, et casia a vestimentis tuis, a domibus eburneis, ex quibus delectaverunt te filiæ regum in honore tuo.

La Reine a paru à votre droite, en habit d'or, environnée de variété.

AdstititRegina a dextris tuis, in vestitu deaurato, circumdata varietate.

Écoute, ma fille, et regarde, et penche ton oreille; et oublie ton peuple, et la maison de ton père;

Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam; et obliviscere populum tuum, et domum patris tui;

Et le Roi deviendra épris de ta beauté; mais n'oublie pas

Et concupiscet Rex decorem tuum, quoniam ipse Percera tous les cœurs rebelles à leur roi; En voyant ruisseler leur sang par tant de brèches, Les peuples tomberont d'effroi.

Comme votre grandeur s'est toujours mesurée Sur la droiture même et la même équité, Votre règne n'aura pour borne à sa durée Que celle de l'éternité.

3 o

La haine des forfaits, l'amour de la justice, Font de tous vos desseins les sacrés appareils; Et Dieu répand sur vous une onction propice, Plus qu'il ne fait sur vos pareils.

3 5

De riches vêtements au jour de votre gloire, D'ambre, aloès et myrrhe embaumés à la fois, Seront tirés pour vous des cabinets d'ivoire Par les filles des plus grands rois.

40

La reine votre épouse, à votre droite assise, Brillera d'une auguste et douce majesté : Ses habits feront voir dans leur dorure exquise Une exquise diversité.

Mais écoute, ma fille, écoute, et considère Combien en sa personne éclatent de trésors : Oublie auprès de lui la maison de ton père, Et ce cher peuple d'où tu sors.

45

Plus son amour pour toi se fera voir extrême, Plus tes soumissions le doivent honorer;

5 0



aussi qu'il est ton maître et ton Dieu, et que les peuples l'adoreront; est Dominus Deus tuus, et adorabunt eum;

Et les filles de Tyr viendront avec des présents : tous les riches du peuple demanderont instamment à voir ton visage. Et filiæ Tyri in muneribus: vultum tuum deprecabunturomnes divites plebis.

Toute la gloire de cette fille du Roi vient du dedans, bien que ses vêtements soient frangés d'or, et qu'elle soit environnée de variétés. Omnis gloria ejus filiæ Regis ab intus : in fimbriis aureis circumamicta varietatibus.

On amènera au Roi des vierges à sa suite : ses plus proches vous seront apportées. Adducentur Regi virgines post eam: proximæ ejus afferentur tibi.

Elles seront apportées avec joie et exultation; elles seront amenées dans le temple du Roi. Afferentur in lætitia et exultatione; adducentur in templum Regis.

Il t'est né des enfants au lieu de tes pères : tu les établiras princes par toute la terre. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii : constitues eos principes superomnem terram.

Ils conserveront de race en race la mémoire de ton nom. Memores crunt nominis tui in omni generatione et generationem.

A cause de cela les peuples

Propterea confitebuntur

Car enfin c'est ton roi, ton seigneur, ton dieu même, Qu'on fera gloire d'adorer.

Les princesses de Tyr te rendront leur hommage,
Avec même respect qu'on t'aura vu pour lui:
Le riche avec ses dons briguera ton suffrage,
Et réclamera ton appui.

5 5

Mais si l'âme au dedans n'est encor mieux ornée, Reine, ce sera peu que l'ornement du corps, Bien que la frange d'or en fleuron contournée Y borde cent divers trésors.

60

De cent filles d'honneur tu te verras suivie, Quand il faudra paroître aux yeux d'un si grand roi; Et tes plus proches même y verront sans envie Qu'on les y présente après toi.

Toutes en montreront une allégresse entière, Toutes y borneront leurs plus ardents souhaits, Toutes estimeront à faveur singulière Le droit d'entrer en son palais,

6 5

Pour récompense enfin d'avoir quitté tes pères, Il te naîtra des fils plus grands, plus braves qu'eux, 70 Qui feront recevoir tes lois les plus sévères Aux peuples les plus belliqueux.

La terre qu'on verra trembler devant leur face Conservera sous eux ton digne souvenir; Et l'on respectera ton nom de race en race, Dans tous les siècles à venir.

7.5

Toutes les nations en ta fayeur unies

te loueront à toute éternité, et jusqu'au siècle du siècle. tibi in æternum, et in sæculum sæculi.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Specie tua et pulchritudine tua, intende, prospere procede, et regna.

Antiphona. Adjuvabit cam.

PSAUME XLV.

Notre Dieu est notre refuge et notre vertu : il est notre secours dans les tribulations qui ne nous ont trouvés que trop souvent.

Deus noster refugium et virtus: adjutor in tribulationibus quæ invenerunt nos nimis.

C'est à cause de cela que nous ne tremblerons point, quand la terre sera en trouble, et quand les montagnes seront transportées au cœur de la mer. Propterea non timebimus, dum turbabitur terra, et transferentur montes in cor maris.

Leurs eaux ont résonné avec grand bruit et en ont été troublées; les montagnes ne l'ont pas moins été, quand il a montré sa force. Sonuerunt et turbatæ sunt aquæ eorum; conturbati sunt montes in fortitudine ejus.

L'impétuosité du fleuve donne de la joie à la cité de

Fluminis impetus lætificat civitatem Dei; sanctiDe ce nom à l'envi publieront la grandeur; Et les temps, jusqu'au bout de leurs courses finies, En verront briller la splendeur.

80

Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Avec votre grâce et votre beauté, formez des desseins, avancez en prospérité, et régnez.

Antienne. Dieu l'assistera.

PSAUME XLV.

Que Dieu nous est propice à tous! Il est seul notre force, il est notre refuge, Il est notre soutien contre le noir déluge Des malheurs qui fondent sur nous.

La terre aura beau se troubler :

Quand nous verrions partout les roches ébranlées,

Et jusqu'au fond des mers les montagnes croulées,

Nous n'aurions point lieu de trembler.

Que les eaux roulent à grand bruit, Que leur fureur éclate à l'égal du tonnerre, Que les champs soient noyés, les montagnes par terre Que l'univers en soit détruit :

Leur fière impétuosité, Qui comble tout d'horreurs, comble Sion de joie,

Dieu; le Très-Haut a sanctifié son tabernacle.

Dieu est au milieu d'elle, elle ne s'ébranlera point : Dieu la secourra au matin, dès le point du jour.

Les nations se sont troublées, et les royaumes ont été sur leur penchant : il a fait entendre sa voix, et la terre s'est émue.

Le Seigneur des vertus est avec nous; le Dieu de Jacob est notre protecteur.

Venez, et voyez les œuvres du Seigneur, quels prodiges il a faits sur la terre, en exterminant la guerre jusqu'à ses extrémités.

Il brisera l'arc, et rompra les armes, et brûlera les boucliers avec du feu.

Quittez vos travaux, et voyez que je suis Dieu : je serai exalté parmi les gentils, et serai exalté par toute la terre.

Le Seigneur des vertus est

ficavit tabernaculum suum Altissimus.

in medio ejus, non commovebitur; adjuvabit eam Deus mane, diluculo.

Conturbatæ suntgentes, et inclinata sunt regna : dedit vocem suam, et mota est terra.

Dominus virtutum nobiscum; susceptor noster Deus Jacob.

Venite, et videte opera Domini, quæ posuit prodigia super terram, auferens bella usque ad finem terræ.

Arcum conteret, et confringet arma, et scuta comburet igni.

Vacate, et videte quoniam ego sum Deus : exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra.

Dominus virtutum no-

20

Et ne fait qu'arroser, alors que tout se noie, Les murs de la sainte cité.

Dieu fait sa demeure au milieu, Dieu lui donne un plein calme en dépit des orages; Et dès le point du jour, contre tous leurs ravages

Elle a le secours de son Dieu.

On a vu les peuples troublés, Les trônes chancelants pencher vers leur ruine : Dieu n'a fait que parler, et de sa voix divine Ils ont paru tous accablés.

Invincible Dieu des vertus, 25 Que ta protection est un grand privilége! Quels que soient les malheurs dont l'amas nous assiége, Nous n'en serons point abattus.

Venez, peuples, venez bénir
Les prodiges qu'il fait sur la terre et sur l'onde : 30
La guerre désoloit les quatre coins du monde,
Et ce Dieu l'en vient de bannir.

Il a brisé les ares d'acier, Tous les dards, tous les traits, tous les chars des gendarmes <sup>1</sup>, Et jeté dans le feu, pour finir vos alarmes, Et l'épée et le bouclier.

Calmez vos appréhensions,
Voyez bien qu'il est Dieu, qu'il est l'unique maître,
Et que malgré l'enfer sa gloire va paroître
Parmi toutes les nations.

Encore un coup, Dieu des vertus,

<sup>1.</sup> Telle est ici l'orthographe de ce mot; nous avons vu ailleurs gensdarmes. Voyez le Lexique.

avec nous; le Dieu de Jacob est notre protecteur.

biscum; susceptor noster Deus Jacob.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Adjuvabit eam Deus vultu suo: Deus in medio ejus, non commovebitur.

Antiphona. Sicut lætantium.

### PSALMUS LXXXVI.

Ses fondements sont dans les saintes montagnes : Dieu chérit les portes de Sion pardessus tous les tabernacles de Jacob. Fundamenta ejus in montibus sanctis: diligit Dominus porta Sion super omnia tabernacula Jacob.

On a dit des choses glorieuses de toi, cité de Dicu. Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei.

Je me souviendrai de Rahab et de Babylone, qui me connoissent. Memor ero Rahab et Babylonis, scientium me.

Voici les étrangers, et Tyr, et les peuples d'Éthiopie: tous ces gens ont été là. Ecce alienigenæ, et Tyrus, et populus Æthiopum: hi fuerunt illic.

Sion ne dira-t-elle pas qu'un homme, et un homme est né en elle, et que le Très-Haut l'a fondée? Numquid Sion dicet:

"Homo, et homo natus est
in ea, et ipse fundavit eam
Altissimus?"

5

10

15

20

Que ta protection est un grand privilége! Quels que soient les malheurs dont l'amas nous assiége, Nous n'en serons point abattus.

Gloire aux Trois dont l'être est divin! 45
Gloire soit en tous lieux à leur unique essence!
Et telle qu'elle étoit lorsque tout prit naissance,
Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Dieu l'assistera par ses regards : Dieu est au milieu d'elle, elle ne s'ébranlera point.

Antienne. Tels que sont des gens.

PSAUME LXXXVI.

Le Seigneur a fondé sur les saintes montagnes Ce temple et ce palais qui s'élèvent aux cieux, Et tout ce qu'Israël a peuplé de campagnes N'a rien de si cher à ses yeux.

Cité du Dieu vivant, cité pleine de gloire, Sion, où l'Éternel daigne dicter sa loi, Que pour faire à jamais honorer ta mémoire On dit partout de bien de toi!

On y vient de Rahab, on vient de Babylone, Apprendre dans tes murs quelles sont ses bontés, Et les rois quitteront les douceurs de leur trône, Pour mieux y voir ses vérités.

Elles y sont aussi toutes comme en leur source; Et des bords étrangers, et du milieu de Tyr, Et de l'Éthiopie, où le Nil prend sa course, Ils y viennent se convertir.

Sion, qui les voit tous s'habituer chez elle, Et comme nés chez elle aime à les regarder, Fait de son peuple et d'eux une cité fidèle, Qu'au Très-Haut il plaît de fonder.

Le Seigneur, dans les registres qu'il tient des peuples et des rois, parlera de ceux qui ont été chez elle. Dominus narrabit in scripturis populorum et principum, horum qui fuerunt in ea.

Tous ceux qui demeurent en toi sont comme des gens comblés de joie. Sicut lætantium omnium habitatio est in te.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Sicut lætantium omnium habitatio est in te, sancta Dei genitrix.

- y. Diffusa est gratia in labiis tuis.
- R. Propterea benedixit te Deus in xternum.

Pater noster, etc.

(Absolutio et lectiones habentur post tertium nocturnum.)

# AD III. NOCTURNUM.

(Tres psalmi sequentes dicuntur feria 4. et sabbato. )

ANTIPHONA. Gaude, Maria virgo.

### PSALMUS XCV.

Chantez un nouveau cantique au Seigneur : que toute la terre chante à la gloire du Seigneur.

Cantate Domino canticum novum : cantate Domino, omnis terra.

30

Dieu les écrira tous en son livre de vie : Ils ne mourront ici que pour revivre mieux; Et cette heureuse loi qu'en terre ils ont suivie Les réunira dans les cieux.

Du Seigneur cependant attachés à la voie,
Dans les glorieux murs de la sainte cité,
Tous marquent à l'envi par l'excès de leur joie
Celui de leur félicité.

Gloire au Père éternel, la première des causes!
Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin!
Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses,
Talle soit-elle encor sans fin!

Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Tels que des gens tous comblés de joie, tels

y. La grâce est répandue en vos lèvres.

R. C'est pourquoi Dieu vous a bénie à l'éternité.

sont ceux qui demeurent en vous, sainte mère de Dieu.

Notre Père, etc. (Tout bas.)

(L'absolution et les trois leçons sont après le troisième nocturne 1.)

# POUR LE III. NOCTURNE.

(Les trois psaumes suivants se disent le mercredi et le samedi.)

Antienne. Réjouissez-vous, vierge Marie.

#### PSAUME XCV.

Qu'on fasse résonner dans un nouveau cantique Les éloges du roi des rois :

Formez, terre, à sa gloire un concert magnifique, Unissez-y toutes vos voix.

<sup>1.</sup> Voyez ci-après, p. 120-125.

Chantez au Seigneur, et bénissez son nom : annoncez de jour en jour son salutaire.

Cantate Domino, et benedicite nomini ejus: annuntiate de die in diem salutare ejus.

Annoncez sa gloire parmi les nations, et ses merveilles parmi tous les peuples. Annuntiate inter gentes gloriam ejus, in omnibus populis mirabilia ejus.

Car le Seigneur est grand et digned'une louange infinie; il est à craindre par-dessus tous les dieux:

Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis; terribilis est super omnes deos:

Parce que tous ces dieux des gentils ne sont que démons; mais c'est le Seigneur qui a fait les eieux: Quoniam omnes dii gentium dæmonia; Dominus autem cælos fecit.

La louange et la beauté se trouvent toujours en sa présence; la sainteté et la magnificence sont les ornements de son sanctuaire. Confessio et pulchritudo in conspectu ejus; sanctimonia et magnificentia in sanctificatione ejus.

Apportez, provinces des gentils, apportez de l'honneur et de la gloire au Seigneur : apportez au Seigneur de la gloire pour son nom.

Afferte Domino, patriæ gentium, afferte Domino gloriam et honorem: afferte Domino gloriam nomini ejus.

Prenez des hosties et entrez en son temple : adorez le Seigneur dans son saint parvis. Tollite hostias, et introite in atria ejus: adorate Dominum in atrio sancto ejus.

| Exaltez son grand nom, vantez ce qu'il opère, Faites-le bénir hautement : Annoncez chaque jour son digne salutaire, Annoncez-le chaque moment.                                     | 5   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Que toutes nations apprennent de vos bouches<br>Ses merveilles et ses grandeurs;<br>Qu'il ne soit cœurs si durs, ni peuples si farouches<br>Qui n'en admirent les splendeurs.      | 10  |
| A sa juste louange aucun ne peut atteindre, Aucun la porter assez haut: Par-dessus tous les dieux il est lui seul à craindre, Seul tout-puissant, seul sans défaut.                | 15  |
| Ce ne sont que démons, que les gentils adorent<br>Sous un titre usurpé de dieux;<br>Et c'est l'unique Dieu que nos besoins implorent,<br>Qui d'un mot a fait tous les cieux.       | 20  |
| La gloire et la beauté qui suivent sa présence<br>Couronnent ses perfections;<br>La sainteté suprême et la magnificence<br>Parent toutes ses actions.                              |     |
| Portez donc au Seigneur, gentils, portez vous-mêmes<br>De quoi lui rendre un plein honneur :<br>Exaltez son grand nom par des respects suprêmes,<br>Portez-y la bouche et le cœur. | 2 5 |
| Entrez dedans son temple, et prenez les victimes, Pour les immoler au vrai Dieu: Adorez avec nous de ses grandeurs sublimes Le saint éclat en ce saint lieu.                       | 30  |

Que toute la terre s'émeuve devant sa face: dites par toutes les nations que le Seigneur

regnavit; a régné; Car c'est lui qui a corrigé

l'instabilité du globe de la terre, qui ne s'ébranlera plus : il jugera les peuples en équité.

Que les cieux s'en réjouissent, et que la terre en montre entière allégresse; que la mer en fasse voir des émotions de joie en toute sa plénitude; les campagnes et tout ce qui les habite en auront même ravissement.

Tous les arbres des forêts feront éclater leur allégresse à la face du Seigneur, parce qu'il vient, et surtout parce qu'il vient juger la terre.

Il jugera toute la terre en équité, et les peuples en sa vérité.

Gloire au Père, etc. Telle qu'elle a été, etc.

ejus universa terra : dicite in gentibus quia Dominus

Commoveatur a facie

Etenim correxit orbem terræ, qui non commovebitur : judicabit populos in æquitate.

Lætentur cæli, et exultet terra; commoveatur mare et plenitudo ejus; gaudebunt campi, et omnia quæ in eis sunt.

Tunc exultabunt omnia ligna silvarum a facie Domini, quia venit, quoniam venit judicare terram.

Judicabit orbem terræ in æquitate, et populos in veritate sua.

Gloria Patri, etc. Sicut erat, etc.

ANTIPHONA. Gaude, Maria virgo: cunctas hæreses sola interemisti in universo mundo.

| A MAINES.                                          | 113 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Que la terre s'émeuve à l'aspect de sa face,       |     |
| De l'un jusques à l'autre bout;                    |     |
| Et qu'elle fasse dire à toute votre race           | 3 5 |
| Que le Seigneur règne partout.                     |     |
|                                                    |     |
| Le monde qu'il corrige et remet dans la voie       |     |
| N'aura plus d'instabilité;                         |     |
| Et quelques jugements que sur tous il déploie,     |     |
| Ils n'auront que de l'équité.                      | 40  |
| 1                                                  | 40  |
| Ou'una allacrossa antière en tous lieur franches   |     |
| Qu'une allégresse entière en tous lieux épandue    |     |
| Remplisse la terre et les mers;                    |     |
| Que tout le ciel l'étale en sa vaste étendue;      |     |
| Que tous les champs en soient couverts.            |     |
|                                                    |     |
| Des bois même, des bois l'écorce et les feuillages | 4 5 |
| Marqueront leurs ravissements,                     |     |
| Comme s'ils avoient part à ces hauts avantages     |     |
| Qui naissent de ses jugements.                     |     |
| •                                                  |     |
| Aussi jugera-t-il les vertus et les vices          |     |
| Selon la suprême équité,                           | 5 o |
| Et pas un ne doit craindre aucunes injustices      | 00  |
| Des règles de sa vérité.                           |     |
| Des regres de sa verres                            |     |
| Claire au Dàna étamal la première des soussel      |     |
| Gloire au Père éternel, la première des causes!    |     |
| Gloire au Fils, à l'Esprit divin!                  |     |
| Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses,    | 5 5 |
| Telle soit-elle encor sans fin!                    |     |
|                                                    |     |

Antienne. Réjouissez-vous, à vierge Marie, vous avez détruit vous seule toutes les hérésies dans tout le monde. Antiphona. Dignare me.

### PSALMUS XCVI.

Le Seigneur a régné: que la terre en ait du ravissement; et que toutes les îles s'en réjouissent. Dominus regnavit:exultet terra; lætentur insulæ multæ.

Il a des nuages et de l'obscurité tout à l'entour de lui; la justice et le jugement sont les règles du trône où il se sied. Nubes et caligo in circuitu ejus; justitia et judicium correctio sedis ejus.

Le feu marchera devant lui, et embrasera ses ennemis tout alentour. Ignis ante ipsum præcedet, et inflammabit in circuitu inimicos ejus.

Ses éclairs ont brillé par toute la terre : la terre les a vus, et en a frémi. Illuxerunt fulgura ejus orbi terræ : vidit, et com-mota est terra.

Les montagnes ont fondu devant sa face comme la cire: toute la terre a fondu devant sa face. Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini : a facie Domini omnis terra.

Les cieux ont annoncé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Annuntiaverunt cæli justitiam ejus, et viderunt omnespopuli gloriam ejus.

Que tous ceux qui adorent les idoles soient confondus, et tous ceux qui se glorifient en leurs simulacres. Confundantur omnes qui adorant sculptilia, et qui gloriantur in simulacris suis:

# Antienne. Ayez agréable.

#### PSAUME XCVL

| Enfin le Seigneur règne, enfin il a fait voir Son absolu pouvoir : Terre, fais voir ta joie en tes cantons fertiles, Et toi, mer, en tes îles.           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quelque nuage épais qui de sa majesté<br>Couvre l'immensité,<br>L'heureux prix des vertus et la peine du vice<br>Font briller sa justice.                |     |
| Le feu qui le précède et partout lui fait jour<br>Se répand tout autour,<br>Et de ses ennemis qu'enveloppe sa flamme<br>Il brûle jusqu'à l'âme.          | 1 ( |
| Ses foudres éclatants ont semé l'univers  De prodiges divers :  On les vit sur la terre, on en vit ébranlées  Montagnes et vallées.                      | ı â |
| Les rochers les plus hauts fondirent devant Dieu,<br>Comme la cire au feu,<br>Et virent sous le bras qui lançoit le tonnerre<br>Trembler toute la terre. | 2.0 |
| Le ciel annonça lors à tous les éléments Ses justes jugements; Et les peuples voyant ce qu'ils n'auroient pu croire, Reconnurent sa gloire.              |     |
| Soient confus à jamais les vains adorateurs Du travail des sculpteurs, Et cet impie orgueil qui rend de vrais hommages A de fausses images!              | 2 5 |

Anges du Seigneur, adoreze tous : Sion l'a entendu, et s'en est réjouie;

Et les filles de Juda en ont été toutes ravies, et ç'a été, Seigneur, à cause de vos jugements;

Parce que vous êtes le Très-Haut sur toute la terre, et que vous êtes infiniment élevé pardessus tous les dieux.

Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal : le Seigneur garde les âmes de ses saints; il les délivrera de la main du pécheur.

La lumière s'est levée pour le juste, et la joie s'est répandue sur les hommes droits de cœur.

Justes, réjouissez-vous au Seigneur; et donnez des louanges à la mémoire de sa sanctification.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Adorate eum, omnes angeli ejus : audivit, et lætata est Sion;

Et exultaverunt Judæ, propter judicia tua, Domine:

Quoniam tu Dominus altissimus super omnem terram: nimis exaltatus es super omnes deos.

Qui diligitis Dominum, oditemalum : custodit Dominus animas sanctorum suorum; de manu peccatoris liberabit eos.

Lux orta est justo, et rectis corde lætitia.

Lætamini, justi, in Domino; et consitemini memoriæsanctificationisejus.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Anthiphona. Dignare me laudare te, Virgo sacrata: da mihi virtutem contra hostes tuos.

| D'adorer le Seigneur!                                                              | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sion, que de douceurs, sitôt que ses merveilles<br>Frappèrent tes oreilles!        |   |
| Les filles de Juda dans toutes leurs cités<br>Bénirent ses bontés;                 |   |
| Et tous ses jugements à leurs âmes ravies Semblèrent d'autres vies.                | í |
| Aussi, Seigneur, aussi vous êtes le Très-Haut,<br>Et le seul sans défaut :         |   |
| Tous les dieux près de vous sont dieux aussi frivoles<br>Que leurs froides idoles. | 0 |
| Vous qui de son amour portez un cœur touché,<br>Haïssez le péché :                 |   |
| Dieu, qui hait les pécheurs, garantit l'âme sainte<br>De leur plus rude atteinte.  |   |
| Sa bonté pour le juste aime à se déclarer,<br>Elle aime à l'éclairer;              | 5 |
| Et sur l'homme au cœur droit les grâces qu'il déploie<br>Ne répandent que joie.    |   |
| Justes, prenez en lui, prenez incessamment Un plein ravissement; 50                | 0 |
| Et de sa sainteté consacrez la mémoire<br>Par des chants à sa gloire.              |   |
| Gloire au Père éternel, au Fils, à l'Esprit saint,<br>Que tout adore et craint!    |   |
| Et telle qu'elle étoit avant l'ange rebelle,  Telle à jamais soit-elle!            | 5 |
|                                                                                    |   |

Antienne. Ayez agréable, Vierge sacrée, que je publie vos louanges : donnez-moi de la vertu contre vos ennemis.

Antiphona. Post partum.

PSALMUS XCVII.

Chantez au Seigneur un eantique nouveau, car il a fait des choses merveilleuses.

Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit.

Sa dextre nous a sauvés pour lui, et son bras saint nous a défendus.

Salvavit sibi dextera ejus, et brachium sanctum ejus.

Le Seigneur a fait connoître son salutaire : il a révélé sa justice à la vue des nations.

Notum fecit Dominus salutare suum : in conspectu gentium revelavit justitiam suam.

Il s'est souvenu de sa miséricorde et de sa vérité, en faveur de la maison d'Israël.

Recordatus est misericordiæ suæ, et veritatis suæ, domui Israël.

Tous les cantons de la terre ont vu le salutaire de notre Dien.

Viderunt omnes termini terræ salutare Dei nostri.

Que toute la terre applaudisse à Dieu par des cris de joie : qu'elle chante, qu'elle psalmodie, et fasse éclater ses ravissements.

Jubilate Deo, omnis terra: cantate, et exultate, et psallite.

Psalmodiez à la gloire du Seigneur avec la harpe : joignez à la harpe les voix de la

Psallite Domino in cithara: in cithara, et voce psalmi, in tubis ducti-

10

15

25

# Antienne. Après l'enfantement.

#### PSAUME XCVII.

Sion, encore un coup, par un nouveau cantique Des bontés du Seigneur bénis les hauts effets : Fais régner en tes murs l'allégresse publique, Pour les miracles qu'il a faits.

Rien n'a pu te sauver que sa dextre adorable, Qui t'a fait un triomphe après tant de combats; Et tu n'en dois enfin l'ouvrage incomparable Qu'à la sainteté de son bras.

Son divin salutaire a paru dans le monde, Et dégagé la foi des révélations: Lui-même a dévoilé sa justice profonde A la face des nations.

Il n'a point oublié quelle miséricorde Aux enfants d'Israël promit sa vérité : L'effet à la promesse heureusement s'accorde, On voit ce qu'on a souhaité.

Oui, tout ce qu'a de bords l'un et l'autre hémisphère, Ceux où règne le jour, ceux où règne la nuit, Tout a vu du grand Dieu le sacré salutaire, Et les merveilles qu'il produit.

Chantez, peuples, chantez, et par toute la terre Exaltez la vertu de son bras tout puissant : Montrez par votre joie au maître du tonnerre L'effort d'un cœur reconnoissant.

N'épārgnez point les luths à votre psalmodie; De la plus douce harpe ajustez-y les tons; psalmodie; accordez-y les trompettes d'airain et le son des cornets.

libus, et voce tubæ corneæ.

Montrez une pleine allégresse en la présence du Seigneur: que la mers'en émeuve, et toute sa plénitude; le globe de la terre, et tous ceux qui l'habitent.

Jubilate in conspectu regis Domini: moveatur mare, et plenitudo ejus; orbis terrarum, et universi qui habitant in eo.

Les fleuves battront des mains; et en même temps les montagnes feront éclater leur joie en la présence du Seigneur, parce qu'il vient juger la terre.

Flumina plaudentmanu; simul montes exultabunt a conspectu Domini, quoniam venit judicare terram.

Il jugera tout le tour de la terre avec justice, et les peuples avec équité.

Judicabit orbem terrarum in justitia, et populos in æquitate.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Post partum virgo inviolata permansisti : Dei genitrix, intercede pro nobis.

y. Diffusa est gratia in labiis tuis.

R. Propterea benedixit te Deus in aternum.

Pater noster, etc. (Secreto.)

ABSOLUTIO.

Precibus et meritis beatæ Mariæ semper virginis, et om-

Joignez-y l'éclatante et forte mélodie Des trompettes et des clairons.

A l'aspect du Seigneur éclatez d'allégresse : Que la mer en résonne en tout son vaste enclos; 30 Et que la terre entière avec chaleur s'empresse A mieux retentir que ses flots.

Les fleuves suspendront leurs courses vagabondes, Pour applaudir au roi qui nous vient protéger; Les montagnes suivront l'exemple de tant d'ondes, 35 Voyant comme il vient tout juger.

Aussi jugera-t-il les vertus et le vice Sur la justice même et la même équité, Sans faire soupçonner de la moindre injustice Sa plus haute sévérité.

40

Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Après l'enfantement vous êtes demeurée vierge sans tache : mère de Dieu, intercédez pour nous.

ŷ. La grâce est répanduc en vos lèvres.

R. C'est pourquoi Dieu vous a bénic à toute éternité.

Notre Père, etc. (Tout bas.)

ABSOLUTION.

Que par les prières et les mérites de la bienheureuse

nium sanctorum, perducat nos Dominus ad regna cœlorum. R. Amen.

y. Jube, Domne, benedicere.

Benedictio. Nos cum prole pia benedicat virgo Maria. A. Amen.

# LECTIO I. (Ecclesiastici xxIV.)

In omnibus requiem quæsivi, et in hæreditate Domini morabor. Tunc præcepit et dixit mihi creator omnium, et qui creavit me requievit in tabernaculo meo, et dixit mihi: « In Jacob inhabita, et in Israël hæreditare, et in electis meis mitte radices. » Tu autem, Domine, miserere nobis. À. Deo gratias.

- A. Sancta et immaculata virginitas, quibus te laudibus efferam nescio: Quia quem cœli capere non poterant, tuo gremio contulisti.
- §. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui: Quia quem cœli capere non poterant, tuo gremio contulisti.
  - ŷ. Jube, Domne, benedicere.

Benedictio. Ipsa virgo virginum intercedat pro nobis ad Domi-num. Amen.

### LECTIO II.

Et sic in Sion firmata sum, et in civitate sanctificata similiter requievi, et in Jerusalem potestas mea; et radieavi in populo honorificato; et in parte Dei mei hæreditas illius, et in Marie toujours vierge, et de tous les saints, le Seigneur nous fasse parvenir au royaume des cieux. À. Ainsi soit-il.

§. Donnez-moi votre bénédiction.

Bénédiction. Que la vierge Marie avec son fils tout débonnaire nous bénisse. R. Ainsi soit-il.

# LEÇON I. (En l'Ecclésiastique, xxiv.)

J'ai cherché le repos partout, et résolu d'arrêter ma demeure en l'héritage du Seigneur. Alors le créateur de tous m'a honorée de ses commandements et de son entretien, et celui-là même qui m'a créée s'est reposé en mon tabernacle, et m'a dit : « Habitez au dedans de Jacob, prenez votre partage héréditaire en Israël, et enracinezvous parmi ceux que j'ai choisis. » Quant à vous, Seigneur, ayez pitié de nous. R. Rendons grâces à Dieu.

- A. Sainte et immaculée virginité, je ne sais point de louanges assez hautes pour vous honorer : Car vous avez porté dans votre sein celui que les cieux ne pouvoient contenir.
- §. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de votre ventre est béni : Car vous avez porté en votre sein celui que les cieux ne pouvoient contenir.
  - y. Donnez-moi votre bénédiction.

Bénédiction. Que la vierge des vierges intercède ellemême pour nous. R. Ainsi soit-il.

# LECON II.

C'est ainsi que je me suis affermie en Sion, et c'est en cette manière que j'ai pris mon repos en la ville sanctifiée, que ma puissance est en Jérusalem, et que j'ai pris

plenitudine sanctorum detentio mea. Tu autem, Domine, miserere nobis. À. Deo gratias.

- R. Beata es, virgo Maria, quæ Dominum portasti creatorem mundi: Genuisti qui te fecit, et in æternum permanes virgo.
- §. Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum! Genuisti qui te fecit, et in æternum permanes virgo.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Genuisti qui te fecit, et in æternum permanes virgo.

ŷ. Jube, Domne, benedicere.

Benedictio. Per virginem matrem concedat nobis Dominus salutem et pacem. À. Amen.

#### LECTIO III.

Quasi cedrus exaltata sum in Libano, et quasi cypressus in monte Sion. Quasi palma exaltata sum in Cades, et quasi plantatio rosæ in Hiericho. Quasi oliva speciosa in campis, et quasi platanus exaltata sum juxta aquas. In plateis sicut cinnamomum et balsamum aromatizans odorem dedi. Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris. Tu autem, Domine, miserere nobis. R. Deo gratias.

racine chez un peuple comblé d'honneur; son héritage est du partage de mon Dieu, et ma demeure est en la plénitude des saints. Quant à vous, Seigneur, ayez pitié de nous. À. Rendons grâces à Dieu.

- R. Vous êtes bienheureuse, vierge Marie, qui avez porté le Seigneur qui a créé le monde : Vous avez engendré celui qui vous a faite, et demeurez vierge à toute éternité.
- §. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous : Vous avez engendré celui qui vous a faite, et demeurez vierge à toute éternité.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Vous avez engendré celui qui vous a faite, et demeurez vierge à toute éternité.

ŷ. Donnez-moi votre bénédiction.

Bénédiction. Que le Seigneur nous donne le salut et la paix par la vierge mère. À. Ainsi soit-il.

### LEÇON III.

J'ai crû aussi haut qu'un cèdre au Liban, et qu'un cyprès en la montagne de Sion. J'ai crû comme un palmier en Cadès, et comme un plant de roses en Hiérico. J'ai crû comme les plus beaux oliviers en la campagne, et comme un plane¹ sur le bord des eaux. Dans les places publiques j'ai rendu une odeur pareille à celle de la cannelle et du baume aromatique, et répandu une senteur aussi agréable que celle de la myrrhe choisie. Quant à vous, Seigneur, ayez pitié de nous. R. Rendons grâces à Dieu.

<sup>1.</sup> Plane, platane.

HYMNUS SANCTORUM AMBROSII ET AUGUSTINI.

Te Deum laudamus : te Dominum confitemur. Te æternum Patrem omnis terra veneratur.

Tibi omnes angeli, tibi cœli, et universæ Potestates, Tibi Cherubin et Seraphin incessabili voce proclamant : « Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth! »

Pleni sunt cœli et terra majestatis gloriæ tuæ. Te gloriosus apostolorum chorus, Te prophetarum laudabilis numerus, Te martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia, Patrem immensæ majestatis, Venerandum tuum verum et unicum Filium, Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriæ, Christe, Tu Patris sempiternus es filius, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti virginis uterum;

Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna cœlorum.

Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris. Judex crederis esse venturus.

Te ergo quæsumus, famulis tuis subveni, quos pretioso sanguine redemisti;

15

20

25

HYMNE DE SAINT AMBROISE ET DE SAINT AUGUSTIN.

Nous te louons, Seigneur, nous t'avouons pour maître; La terre en fait autant de l'un à l'autre bout, T'adore comme auteur et soutien de son être, Comme père éternel, et créateur de tout.

Les amoureux concerts de la troupe angélique,
Les puissances des cieux ne chantent que ce mot,
Chérubins, Séraphins n'ont que cette musique :
« Saint, saint, et trois fois saint le Dieu de Sabaoth! »

Ta gloire ainsi sur terre et dans le cicl résonne. Apôtres et martyrs, qu'en revêt un rayon, Prophètes, confesseurs, que ta main en couronne, Tout bénit à l'envi, tout exalte ton nom.

Ton Église ici-bas, une, sainte, infaillible, Et du Père, et du Fils, et de l'Esprit divin Vante l'immensité, l'essence indivisible, Le pouvoir sans limite, et le règne sans fin.

O Jésus, roi de gloire et rédempteur du monde, Fils avant tous les temps de ce Père éternel, Qui t'enfermas au sein d'une vierge féconde, Pour rendre l'innocence à l'homme eriminel;

L'aiguillon de la mort brisé par ta victoire T'a laissé nous ouvrir les royaumes des cieux. A la dextre du Père on t'y voit dans ta gloire, D'où tu viendras un jour juger tous ces bas lieux.

Daigne donc secourir ces foibles eréatures, Qu'il t'a plu sur la croix racheter de ton sang;

Æterna fac cum sanctis tuis gloria munerari.

Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hæreditati tuæ;

Et rege eos, et extolle illos usque in æternum.

Per singulos dies benedicimus te;

Et laudamus nomen tuum in sæculum, et in sæculum sæculi.

Dignare, Domine, die isto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te.

In te, Domine, speravi: non confundar in æternum.

Et dans le clair séjour de tes lumières pures Fais-leur parmi tes saints mériter quelque rang.

Sauveur, sauve ton peuple, et sur ton héritage Verse à larges torrents tes bénédictions; 30 Gouverne, guide, élève à l'éternel partage Nos pensers, nos discours, nos vœux, nos actions.

Chaque jour nous t'offrons un tribut de louanges : C'est pour les entonner qu'on nous voit nous unir, C'est pour bénir ton nom : souffre qu'avec tes anges 35 A toute éternité nous puissions le bénir.

Surtout, durant le cours de toute la journée, Préserve-nous de tache, et tiens-nous sans péché. Prends pitié des malheurs dont notre âme est gênée, Prends pitié des périls où l'homme est attaché.

Fais que cette pitié réponde à l'espérance Qu'a mise en tes bontés notre esprit éperdu : Seigneur, j'y mets encor toute mon assurance, Et quiconque l'y met n'est jamais confondu.

# AD LAUDES.

Mon Dieu, venez à mon aide, etc.1.

Deus, in adjutorium meum intende, etc.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! etc.

Gloria patri, et Filio, et Spiritui sancto! etc.

Alleluia.

Antiphona. Assumpta est Maria.

### PSALMUS XCII.

Le Seigneur a régné, il s'est vêtu de beauté : le Seigneur s'est vêtu de force, il s'en est ceint et environné.

Dominus regnavit, decoremindutus est: indutus est Dominus fortitudinem. et præcinxit se;

Il a affermi le globe de la terre, qui ne sera point ébranlé.

Etenim firmavit orbem terræ, qui non commovebitur.

Votre siége a été préparé dès lors : vous êtes de toute éternité.

Parata sedes tua, Deus, ex tunc : a sæculo tu es.

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 76.

## A LAUDES.

O grand Dieu, de qui tout procède, etc.1.

Gloire au Père, souverain maître, etc.

Louez le Seigneur.

Antienne. Marie est élevée.

### PSAUME XCII.

Le Seigneur pour réguer s'est voulu rendre aimable; Il s'est revêtu de beauté:

Il s'est armé de force en prince redoutable, Ceint de gloire et de majesté.

Ses ordres sur un point ont affermi la terre,
Pour y répandre son pouvoir;
Et s'il veut qu'elle tremble à l'éclat du tonnerre,

Il lui défend de se mouvoir.

Il prépara pour siége à sa grandeur suprême
Dès lors ces globes éclatants,
D'où, comme avant les temps il régnoit en lui-même,
Il voulut régner dans les temps.

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p 77.

Les fleuves ont élevé, Seigneur, les fleuves ont élevé leurs voix. Elevaverunt flumina, Domine, elevaverunt flumina vocem suam.

Les fleuves ont élevé leurs vagues, avec les voix de quantité d'eaux. Elevaverunt flumina fluctus suos, a vocibus aquarum multarum.

Les élévations de la mer sont merveilleuses : le Seigneur est admirable dans tout ce qu'il y a de haut. Mirabiles elationes maris: mirabilis in altis Dominus.

Vos témoignages sont devenus trop croyables : votre maison doit être ornée de sainteté dans toute la longueur des jours. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis: domum tuam decet sanctitudo, Domine, in longitudinem dierum.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Assumpta est Maria; in æclum gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum.

Antiphona. Maria Virgo.

PSALMUS XCIX.

Que toute la terre applaudisse à Dieu par des chants de joie : servez le Seigneur avec allégresse.

Jubilate Deo, omnis terra: servite Domino in lætitia.

I 5

30

- Tous les fleuves dès lors lui rendirent hommage, Ils élevèrent tous la voix :
- Tous les fleuves dès lors par un commun suffrage Acceptèrent toutes ses lois.
- Pour le voir de plus près, de leurs grottes profondes Tous surent élever leurs flots:
- Tous surent applaudir par le bruit de leurs ondes A qui les tiroit du chaos.
- Les enflures des mers sont autant de miracles Qu'enfante leur sein orgueilleux;
- Et ce maître de tout dans ses hauts tabernacles Se montre encor plus merveilleux.
- Tes paroles, Seigneur, n'en sont que trop croyables; 25 Et tant que dureront les jours,
- La sainteté doit luire en ces lieux vénérables Où nous implorons ton secours.
- Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Fils, à l'Esprit divin!
- Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Marie est élevée dans le ciel; les anges s'en réjouissent, ils en louent et en bénissent le Seigneur.

Antienne. La vierge Marie.

## PSAUME XCIX.

Terre, que ton enclos tout entier retentisse Des louanges de ton Seigneur : Ne songe à lui rendre service Que l'hymne dans la bouche, et l'allégresse au cœur.

Entrez en sa présence, avec des transports de contentement. Introite in conspectu ejus, in exultatione.

Sachez que le Seigneur est le vrai Dieu : c'est lui-même qui nous a faits, et non pas nous-mêmes.

Scitote quoniam Dominus ipse est Deus: ipse fecit nos, et non ipsi nos.

Nous sommes son peuple, et les brebis de ses pâturages; entrez dans ses portes en le louant, entonnez des hymnes en entrant dans son temple, et chantez sa gloire.

Populus ejus, et oves pascuæ ejus, introite portas ejus in confessione, atria ejus in hymnis: confitemini illi.

Louez son nom, parce qu'il est la douceur même : sa miséricorde durera à l'éternité, et sa vérité subsistera de génération en génération.

Laudate nomen ejus, quoniam suavis est Dominus: in æternum misericordia ejus, et usque in generationem et generationem veritas ejus.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Maria virgo assumpta est ad æthereum thalamum, in quo rex regum stellato sedet solio.

Antipuona. In odorem.

## PSALMUS LXII.

O Dieu qui êtes mon Dieu, je m'éveille pour penser à vous dès le point du jour.

Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo.

| Paroître en le servant chagrin devant sa face, |  |
|------------------------------------------------|--|
| C'est ne le servir qu'à regret :               |  |
| Entrons, et que la joie efface                 |  |
| Ce qu'attire d'ennuis le mal le plus secret.   |  |

Vous, son peuple, apprenez qu'il est roi, qu'il est maître, Que tout empire est sous le sien; 10 Qu'à tous il nous a donné l'être, Et que sa main sans nous nous a formés de rien.

Nous sommes ses brebis, à qui ses pâturages En tous lieux sont toujours ouverts : Portons chez lui de saints hommages, Et courons dans son temple entonner nos concerts.

Adorons tous son nom : sa douceur adorée
Fait revivre à l'éternité;
Et telle sera la durée
De sa miséricorde et de sa vérité.

Gloire au Père éternel! gloire au Verbe ineffable!
Gloire à l'Esprit leur pur amour!
Telle à tout jamais perdurable
Qu'elle étoit en tous trois avant le premier jour!

Antienne. La vierge Marie est élevée à un céleste appartement, où le roi des rois est assis en un trône étoilé.

Antienne. C'est après l'odeur.

### PSAUME LXII.

Dieu, que je reconnois pour l'auteur de mon être, De qui dépend mon avenir, Sitôt que la lumière a commencé de naître, Je m'éveille pour te bénir.

Mon âme sent une ardente soif de vous posséder; et ma chair est pressée de cette même soif en bien des manières.

Sitivit in te anima mea: quam multipliciter tibi caro mea!

En cette terre déserte, sans voie et sans eau, je me suis présenté devant vous comme en un lieu saint, pour y voir votre vertu et votre gloire.

Interradeserta, et invia, et inaquosa, sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam.

Parce que votre miséricorde vaut mieux que toutes les vies, mes lèvres chanteront vos louanges.

Quoniam melior est misericordia tua super vitas, labia mea laudabunt te.

Ainsi je vous bénirai toute ma vie, et je lèverai mes mains en votre nom.

Sic benedicam te in vita mea, et in nomine tuo levabo manus meas.

Que mon âme se remplisse comme de graisse et d'embonpoint, et ma bouche vous louera avec des lèvres d'exultation.

Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea, et labiis exultationis laudabit os meum.

Si je me suis souvenu de vous sur mon lit durant les ténèbres, je ne penserai pas moins à vous dès le matin, parce que vous avez été mon aide.

Si memor fui tui super stratum meum, in matutinis meditabor in te, quia fuisti adjutor meus.

Et j'aurai des ravissements

Et in velamento alarum

- Pour apaiser l'ardeur qui dessèche mon âme,
  Sa soif n'a de recours qu'à toi;
  Et ma chair, que dévore une pareille flamme,
  Se fait une pareille loi.
- Dans un climat sans eaux, sans habitants, sans voie,
  Devant toi je me suis offert,
  Pour mieux voir les vertus que ta bonté déploie,
  Et ta gloire dans ce désert.
- Cette bonté, Seigneur, vaut mieux que mille vies,
  Que mille empires à la fois :
  Nous t'en devons louer, et nos âmes ravies
  Y vont unir toutes nos voix.
- Puissé-je de mes jours n'employer ce qui reste Qu'aux éloges d'un Dieu si bon, Et n'élever les mains vers la voûte céleste Que pour en exalter le nom!
- Se puisse ainsi mon âme enivrer de ta grâce Et s'enrichir de tes présents, Que ma joie à ma langue en confiera l'audace Jusques à la fin de mes ans!
- Au milieu de la nuit, dans le fond de ma couche,
  J'en veux prendre un soin amoureux,
  Et dès le point du jour mon esprit et ma bouche
  Béniront ton secours heureux.
- En l'appui de ton bras, sous l'ombre de tes ailes,

de joie sous le voile de vos ailes : mon âme s'est attachée à courir après vous; et votre dextre m'a reçu.

138

tuarum exultabo: adhæsit anima mea post te; me suscepit dextera tua.

Mais quant à mes ennemis, ils ont cherché mon âme en vain; ils entreront au plus bas de la terre : ils seront livrés en la main du glaive; ils seront le partage des renards. Ipsi vero in vanum quæsierunt animam meam; introibunt in inferiora terræ;tradentur in manus gladii; partes vulpium erunt.

Cependant le Roi se réjouira en Dieu; tous ceux qui jurent en lui recevront des louanges, parce que ceux qui ne parlent qu'iniquité ont la bouche fermée.

Rex vero lætabitur in Deo; laudabuntur omnes qui jurant in eo, quia obstructum est os loquentium iniqua.

#### PSALMUS LXVI.

Que Dieu prenne pitié de nous, et nous bénisse; qu'il fasse resplendir son visage sur nous, et en prenne pitié: Deus misereatur nostri, et benedicat nobis; illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri:

Afin que nous connoissions votre voie en terre, et votre salutaire parmi toutes les nations. Ut cognoscamus in terra viam tuam, in omnibus gentibus salutare tuum.

Que les peuples vous louent, ô Dieu : que tous les peuples vous louent. Confiteantur tibi populi, Deus: confiteantur tibi populi omnes.

Que les nations se réjouis-

Lætentur et exultent

Jai mis mon bonheur souverain; Et mon âme attachée à tes lois éternelles A reçu l'aide de ta main. 3 0

Mes ennemis ont vu dissiper leur poursuite:

Leur sang coulera sous l'acier;

Dans le sein de le terre ils escherent leur fuite

3 5

Dans le sein de la terre ils cacheront leur fuite, Ainsi que renards au terrier.

Mon trône est raffermi, ma joie est ranimée, Et tes humbles adorateurs Feront gloire de voir la bouche ainsi fermée

Aux lâches calomniateurs.

40

### PSAUME LXVI.

Jette un œil de pitié sur toute notre race; Seigneur, pour la bénir désarme ton courroux; Laisse briller sur elle un rayon de ta face, Et fais-nous grâce à tous:

Afin que nous puissions connoître ici ta voie, Qu'elle y puisse régler nos pas, nos actions, Et que ton salutaire y répande la joie En toutes nations.

5

Que des peuples unis l'humble reconnoissance Fasse voir en tous lieux ton saint nom applaudi : Du levant au couchant qu'aucun ne s'en dispense, Ni du nord au midi.

10

Qu'en ces peuples divers règne même allégresse,

sent, et soient ravies de ce que vous jugez les peuples dans l'équité, et dirigez les nations sur la terre.

gentes, quoniam judicas populos in æquitate, et gentes in terra dirigis.

Que les peuples vous louent, ô Dieu; que tous les peuples vous louent : la terre a donné son fruit.

Confiteantur tibi populi, Deus; confiteantur tibi populi omnes : terra dedit fructum suum.

Que Dieu, que notre Dieu, nous bénisse : que Dieu nous bénisse, et que toutes les extrémités de la terre le craignent.

Benedicat nos Deus, Deus noster : benedicat nos Deus, et metuant eum omnes fines terræ.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. In odorem unguentorum tuorum currimus: adolescentulæ dilexerunt te nimis.

Antiphona. Benedicta, filia.

CANTICUM TRIUM PUERORUM. (Danielis III.)

Que tous les ouvrages du Seigneur bénissent le Seigneur; qu'ils le louent et le surexaltent en tous les siècles.

Benedicite, omnia opera Domini, Domino; laudate et superexaltate eum in sæcula.

Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur; cieux, bénissez le Seigneur.

Benedicite, angeli Domini, Domino; benedicite, cceli, Domino.

Que toutes les eaux qui sont

Benedicite, aquæ omnes

Qu'à l'envi sous tes lois ils courent se ranger, Tes lois dont l'équité les juge avec tendresse, Et les sait diriger.

Une seconde fois, que leur reconnoissance Fass éeclater ta gloire, en tous lieux, à grand bruit : Une terre stérile a produit l'abondance, Et nous donne son fruit.

Qu'en tous lieux à jamais ce grand Dieu nous bénisse, Qu'en tous lieux à jamais il nous protége en Dieu: Qu'en tous lieux à jamais sa gloire retentisse, Qu'on le craigne en tout lieu.

Gloire au Père éternel, la première des causes! 25 Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. C'est après l'odeur de vos parfums que nous courons : les jeunes filles vous ont extraordinairement aimée.

Antienne. Fille, vous êtes bénic.

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS. (En Daniel III.)

Ouvrages du Très-Haut, effets de sa parole, Bénissez le Seigneur;

Et jusqu'au bout des temps, de l'un à l'autre pôle, Exaltez sa grandeur.

Anges, qui le voyez dans sa splendeur entière, Bénissez le Seigneur;

Cieux, qu'il a peints d'azur et revêt de lumière, Exaltez sa grandeur.

Eaux sur le firmament par sa main suspendues,

sur les cieux bénissent le Seigneur; que toutes les vertus du Seigneur bénissent le Seigneur.

quæ super cælos sunt, Domino; benedicite, omnes virtutes Domini, Domino.

Soleil et lune, bénissez le Seigneur; étoiles du ciel, bénissez le Seigneur. Benedicite, sol et luna, Domino; benedicite, stellæ cæli, Domino.

Que toute pluie et rosée bénisse le Seigneur; que tous les esprits de Dieu bénissent le Seigneur.

Benedicite, omnisimber et ros, Domino; benedicite, omnes spiritus Dei, Domino.

Feu et chaleurs étouffantes, bénissez le Seigneur; froids perçants, bénissez le Seigneur.

Benedicite, ignis et æstus, Domino, benedicite, frigus et æstus, Domino.

Rosées et bruines, bénissez le Seigneur; gelée et froidures, bénissez le Seigneur. Benedicite, rores et pruina, Domino; benedicite, gelu et frigus, Domino.

Glaces et neiges, bénissez le Seigneur; nuits et jours, bénissez le Seigneur. Benedicite, glacies et nives, Domino; benedicite, noctes et dies, Domino.

Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur; éclairs et nuces, bénissez le Seigneur. Benedicite, lux et tenebræ, Domino; benedicite, fulgura et nubes, Domino.

Que la terre bénisse le Seigneur; qu'on le loue et le surexalte en tous les siècles.

Benedicat terra Dominum; laudet et superexaltet eum in sæcula.

| $\Lambda$ | F. A | TT | n                  | E | 9 |  |
|-----------|------|----|--------------------|---|---|--|
| 21        | LIL  | rO | $\boldsymbol{\nu}$ |   | N |  |

| A LAUDES.                                                                                                                                                 | 143 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bénissez le Seigneur;<br>Vertus par sa clémence en tous lieux répanducs,<br>Exaltez sa grandeur.                                                          | 10  |
| Soleil, qui fais le jour, lune, qui perces l'ombre,<br>Bénissez le Seigneur;<br>Étoiles, dont mortel n'a jamais su le nombre,<br>Exaltez sa grandeur.     | 15  |
| Féconds épanchements de pluie et de rosée, Bénissez le Seigneur; Vents, à qui la nature est sans cesse exposée, Exaltez sa grandeur.                      | 2 0 |
| Feux, dont la douce ardeur ouvre et pare la terre,<br>Bénissez le Seigneur;<br>Froids, dont l'âpre rigueur la ravage et resserre,<br>Exaltez sa grandeur. | 20  |
| Incommodes brouillards, importunes bruines, Bénissez le Seigneur; Frimas, triste gelée, effroyables ravines, Exaltez sa grandeur.                         | 2 5 |
| Admirables trésors de neiges et de glaces,<br>Bénissez le Seigneur;<br>Jour, qui fais la couleur, et toi, nuit, qui l'effaces,<br>Exaltez sa grandeur.    | 3 0 |
| Ténèbres et clarté, leurs éternels partages, Bénissez le Seigneur; Armes de sa colère, éclairs, foudres, orages, Exaltez sa grandeur.                     | 3 5 |
| Terre, que son vouloir enrichit ou désole, Bénissez le Seigneur; Et jusqu'au bout des temps, de l'un à l'autre pôle, Exaltez sa grandeur.                 | 4 0 |

Montagnes et collines, bénissez le Seigneur; que tout ce qui germe en la terre bénisse le Seigneur.

Fontaines, bénissez le Seigneur; mers et fleuves, bénissez le Seigneur.

Baleines, et tout ce qui se meut en la mer, bénissez le Seigneur; oiseaux du ciel, bénissez tous le Seigneur.

Que toutes les bêtes et les troupeaux bénissent le Seigneur; fils des hommes, bénissez le Seigneur.

Qu'Israël bénisse le Seigneur; qu'il le loue et le surexalte en tous les siècles.

Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur; serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur.

Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur; saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Benedicite, montes et colles, Domino; benedicite, universa germinantia in terra, Domino.

Benedicite, fontes, Domino; benedicite, maria et flumina, Domino.

Benedicite, cete et omnia quæ moventur in aquis, Domino; benedicite, omnes volucres cæli, Domino.

Benedicite, omnes bestiæ et pecora, Domino; benedicite, filii hominum, Domino.

Benedicat Israël Dominum; laudet et superexaltet eum in sæcula.

Benedicite, sacerdotes Domini, Domino; benedicite, servi Domini, Domino.

Benedicite, spiritus et animæ justorum, Domino; benedicite, sancti et humiles corde, Domino.

| Monts sourcilleux et fiers, agréables collines,       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Bénissez le Seigneur;                                 |     |
| Doux présents de la terre, herbes, fruits et racines, |     |
| Exaltez sa grandeur.                                  |     |
| Délicieux ruisseaux, inépuisables sources,            | 45  |
| Bénissez le Seigneur;                                 |     |
| Fleuves, et vastes mers qui terminez leurs courses,   |     |
| Exaltez sa grandeur.                                  |     |
| Poissons, qui sillonnez la campagne liquide,          |     |
| Bénissez le Seigneur;                                 | 5 o |
| Hôtes vagues des airs, qui découpez leur vide,        |     |
| Exaltez sa grandeur.                                  |     |
| Animaux, que son ordre a mis sous notre empire,       |     |
| Bénissez le Seigneur;                                 |     |
| Hommes, qu'il a faits 1 rois de tout ce qui respire,  | 5 5 |
| Exaltez sa grandeur.                                  |     |
| Israël, qu'il choisit pour unique héritage,           |     |
| Bénissez le Scigneur;                                 |     |
| Et d'un climat à l'autre, ainsi que d'âge en âge,     |     |
| Exaltez sa grandeur.                                  | 6   |
| Prêtres, de ses secrets sacrés dépositaires,          |     |
| Bénissez le Seigneur;                                 |     |
| Du monarque éternel serviteurs exemplaires,           |     |
| Exaltez sa grandeur.                                  |     |
| Ames justes, esprits en qui la grâce abonde,          | 6.5 |
| Bénissez le Seigneur;                                 |     |
| Humbles, qu'un saint orgueil fait dédaigner le mor    | nde |
| Exaltez sa grandeur.                                  | -40 |
| 5                                                     |     |

Ananie, Azarie, et Misaël, bénissez le Seigneur : louezle et le surexaltez en tous les siècles.

Bénissons le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit : louons-le et le surexaltons en tous les siècles.

Seigneur, vous êtes béni dans le firmament du ciel : vous êtes louable et plein de gloire, et surexalté dans tous les siècles. Benedicite, Anania, Azaria, Misaël, Domino: laudate et superexaltate eum in sæcula.

Benedicamus Patrem et Filium, cum sancto Spiritu: laudemus et superexaltemus eum in sæcula.

Benedictus es, Domine, in firmamento cœli, et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in sæcula.

Antiphona. Benedicta, filia, tu a Domino, quia per te fructum vitæ communicavimus.

Antiphona. Pulchra es.

## PSALMUS CXLVIII.

Louez du milieu des cieux le Seigneur : louez-le dans le plus haut du firmament. Laudate Dominum de cœlis : laudate eum in excelsis.

Que tous ses anges le louent: que toutes ses vertus le glorifient.

Laudate eum, omnes angeli ejus : laudate eum, omnes virtutes ejus.

Louez-le, soleil et lune;

Laudate eum, sol et

- Mais sur tous, Misaël, Ananie, Azarie,
  Bénissez le Seigneur; 70
  Et tant qu'il lui plaira vous conserver la vie,
  Exaltez sa grandeur.
- Bénissons tous le Père, et le Fils ineffable, Avec l'Esprit divin :
- Rendons honneur et gloire à leur être immuable, 75 Exaltons-les sans fin.
- On te bénit au ciel, Dieu, qui nous fis l'image De ton être divin :
- On te doit en tous lieux 1 louange, gloire, hommage, On te les doit sans fin. 80

Antienne. Fille, vous êtes bénie du Seigneur, parce que nous avons participé au fruit de vie par votre moyen.

Antienne. Vous êtes belle.

## PSAUME CXLVIII.

Louez, pures intelligences, Le Dieu qui vous commet à gouverner les cieux; Et du plus haut séjour de ses magnificences, Donnez l'exemple à ces bas lieux.

Louez-le tous, esprits célestes, Ministres éternels de ses commandements : Puissances qui rendez ses vertus manifestes, N'y refusez aucuns moments.

Soleil, à toi seul comparable,

1. L'édition de 1670 a ici une faute qui pourrait faire hésiter sur la vraie leçon; elle donne : « en tout lieux, » l'adjectif au singulier et le nom au pluriel.

que toutes les étoiles et la lumière le louent.

Louez-le, cieux des cieux; et que toutes les eaux qui sont sur les cieux louent le nom du Seigneur:

Parce qu'il n'a fait que parler, et ils ont été faits; il n'a fait que commander, et ils ont été créés.

Il les a établis pour durer à l'éternité, et dans le siècle du siècle: il leur a donné un ordre qui ne passera point.

De tous les cantons de la terre louez le Seigneur, dragons, et toutes sortes d'abîmes.

Que le feu, la grêle, la neige, la glace, les esprits d'orages, qui font sa parole;

Que les montagnes et toutes les collines; les arbres fruitiers, et tous les cèdres;

Que les bêtes et tous les troupeaux; les serpents et les oiseaux ailés;

luna; laudate eum, omnes stellæ et lumen.

Laudate eum, cœli cœlorum; et aquæ omnes quæ super cælos sunt laudent nomen Domini:

Quia ipse dixit, et facta sunt; ipse mandavit, et creata sunt.

Statuit ea in æternum, et in sæculum sæculi : præceptum posuit, et non præteribit.

Laudate Dominum de terra, dracones, et omnes abyssi.

grando, Ignis, glacies, spiritus procellarum, quæ faciunt verbum ejus;

Montes et omnes colles; ligna fructifera, et omnes cedri;

Bestiæ et universa pecora; serpentes et volucres pennatæ;

|                                                                                                                                                                                 | _   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lune, à qui chaque nuit fait changer de splendeur,<br>Astres étincelants, lumière inépuisable,<br>Louez à l'envi sa grandeur.                                                   | 1 0 |
| Vastes cieux, prisons éclatantes,<br>Qui renfermez les airs, et la terre, et les eaux,<br>Réservoirs suspendus, mers sur le ciel flottantes,<br>Imitez ces brillants flambeaux. | 15  |
| Quand il lui plut vous donner l'être, Le rien fut sa matière, et l'ouvrier sa voix : Il ne fit que parler, et ce grand tout pour naître N'en attendit point d'autres lois.      | 2 0 |
| Il égala votre durée A celle que dès lors il choisit pour les temps : Il prescrivit à tous une borne assurée, Il vous fit des ordres constants.                                 |     |
| Louez-le du fond de la terre, Abîmes dans son centre à jamais enfoncés: Exaltez ainsi qu'eux ce maître du tonnerre, Fiers dragons, et le bénissez.                              | 25  |
| Bénissez-le, foudres, orages,<br>Frimas, neiges, glaçons, grêles, vents indomptés,<br>Qui ne mutinez l'air et n'ouvrez les nuages<br>Que pour faire ses volontés.               | 3 о |
| Vous, montagnes inaccessibles, Vous, gracieux coteaux qui parez les vallons; Arbres, qui portez fruit, cèdres incorruptibles, Qui bravez tous les aquilons;                     | 3 5 |
| Vous, monstres, vous, bêtes sauvages,<br>Serpents qui vous cachez aux lieux les plus couvert.<br>Animaux qui peuplez nos champs et nos bocages,                                 |     |
| Volages habitants des airs;                                                                                                                                                     | 41  |

Que les rois de la terre et tous les peuples; les princes et tous les juges de la terre;

Que les jeunes garçons et les filles, les vieillards et les enfants, louent le Seigneur; car il n'y a que lui seul dont le nom doive être exalté.

Que sa louange vole sur le ciel et sur la terre : il a élevé la force et la gloire de son peuple.

Qu'un hymne éclate dans la bouche de tous ses saints, et surtout des fils d'Israël, de ce peuple qu'il tient proche de lui. Reges terræ, et omnes populi; principes, et omnes judices terræ;

Juvenes et virgines, senes cum junioribus laudent nomen Domini : quia exaltatum est nomen ejus solius.

Confessio ejus super cœlum etterram; et exaltavit cornu populi sui.

Hymnus omnibus sanctis ejus, filiis Israël, populo appropinquanti sibi.

## PSALMUS CXLIX.

Chantez au Seigneur un nouveau cantique : que sa louange retentisse dans l'assemblée des saints.

Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, et les enfants de Sion en leur roi.

Qu'ils louent son nom en des chœurs de musique; qu'ils chantent à sa louange, sur le tambour et sur le psaltérion; Cantate Domino canticum novum : laus ejus in ecclesia sanctorum.

Lætetur Israël in eo qui fecit eum, et filii Sion exultent in rege suo.

Laudent nomen ejus in choro; in tympano et psalterio psallant ei :

10

Peuples et rois, soldats et princes, Citadins, gouverneurs, souverains et sujets; Juges qui maintenez les lois dans vos provinces, Louez Dieu dans tous ses projets.

Louez, tous sexes et tous âges,

Louez ce Dieu vivant, réclamez son appui;

Et sachez qu'aucun Dieu ne mérite d'hommages,

Ni de vœux, ni d'encens, que lui.

Suppléez aux bouches muettes; L'air, la terre, les eaux, les cieux même en sont pleins : Soyez, fils de Jacob, soyez les interprètes De tant d'ouvrages de ses mains.

Il vous a donné la victoire, Vos tyrans sont défaits, et vos malheurs finis : Il a pris soin de vous, prenez soin de sa gloire, Vous qu'à sa gloire il tient unis.

### PSAUME CXLIX.

Ames des dons du ciel comblées, Par un nouveau cantique exaltez le Seigneur : Que de son peuple aimé les saintes assemblées Y portent la voix et le cœur.

Que tous les cœurs s'épanouissent,
Qu'au Dieu qui les a faits ils fassent d'humbles vœux;
Que les fils de Sion en lui se réjouissent
Du roi qu'il a choisi pour eux.

Que le plein chœur de leur musique Exalte son grand nom, adore son secours, Et marie aux accords de ce nouveau cantique Ceux des harpes et des tambours.

Car le Seigneur se plaît en son peuple; et il a exalté les débonnaires pour les sauver. Quia beneplacitum est Domino in populo suo; et exaltabit mansuetos in salutem.

Les saints se réjouiront dans la gloire : ils chanteront avec allégresse sur leurs lits. Exultabunt sancti in gloria: lætabuntur in cubilibus suis.

Les hautes louanges de Dieu seront dans leur bouche; et ils auront en leurs mains des glaives à deux tranchants,

Exaltationes Dei in gutture eorum; et gladii ancipites in manibus eorum,

Pour prendre vengeance des nations, et faire de sanglants reproches aux peuples;

Adfaciendam vindictam in nationibus, increpationes in populis;

Pour attacher et lier leurs rois avec des entraves, et les plus nobles d'entre eux avec des manottes<sup>1</sup> de fer;

Ad alligandos reges eorum in compedibus, et nobiles eorum in manicis ferreis;

Afin d'exécuter en eux le jugement écrit de la main de Dieu : c'est là la gloire qui est réservée à tous ses saints.

Ut faciant in eis judicium conscriptum: gloria hæc est omnibus sanctis ejus.

## PSALMUS CL.

Louez le Seigneur en ses saints; louez-le dans le firmament de sa vertu. Laudate Dominum in sanctis ejus; laudate eum insirmamentovirtutis ejus.

<sup>1.</sup> On écrivait autrefois manottes on menottes. Voyez le Thrésor de Nicot et le Dictionnaire de Furetière.

Sur le penchant de la ruine Il aime à relever son peuple favori : Plus il le voit soumis, plus sa bonté divine Protége ce qu'il a chéri.

Elle appuie, elle glorifie
Ceux qui font pour sa gloire un ferme et saint propos;
Et qu'il soit jour ou nuit, l'homme qui s'y confie
Veille en joie, ou dort en repos.

Ses saints n'ont que lui dans la bouche, Sa louange est l'objet qui remplit tous leurs chants; Et leurs mains, pour dompter l'orgueil le plus farouche, Auront un glaive à deux tranchants.

C'est ainsi qu'ils prendront vengeance 25
De tant de nations qui les ont opprimés,
Et leur reprocheront la barbare insolence
Dont les peuples se sont armés.

Nous verrons leurs rois dans nos chaînes,
Ces rois dont la fureur étonnoit l'univers;
Et tout ee qui sous eux servit le mieux leurs haines
Tombera comme eux dans nos fers.

Telle est l'éclatante justice

Qu'a résolu ce Dieu d'en faire par nos mains,

Et le triomphe heureux que sa bonté propice

Dès ici prépare à ses saints.

## PSAUME CL.

Louez l'inconcevable essence, La majesté d'un maître admirable en ses saints; Louez l'auguste éclat de sa magnificence, Louez-le dans tous ses desseins.

Louez-le en ses vertus; louez-le selon la multitude de ses grandeurs. Laudate eum in virtutibus ejus; laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.

Louez-le avec le son de la trompette; louez-le sur le psaltérion et sur la harpe.

Laudate eum in sono tubæ; laudate eum in psalterio et cithara.

Louez-le avec des tambours et des chœurs de musique; louez-le avec des instruments à cordes et à organes. Laudate eum in tympano et choro, laudate eum in chordis et organo.

Louez-le avec des cymbales harmonieuses; louez-le avec des cymbales de jubilation : que tout esprit loue le Seigneur. Laudate eum in cymbalis bene sonantibus; laudate eum in cymbalis jubilationis : omnis spiritus laudet Dominum.

Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Pulchra es et decora, filia Jerusalem; terribilis ut castrorum acies ordinata.

CAPITULUM. (Cantici canticorum vI.)

Viderunt eam filiæ Sion, et beatissimam prædicaverunt, et reginæ laudaverunt eam. R. Deo gratias.

20

Louez-le de tant de merveilles Qu'en faveur des mortels prodigue sa bonté; Louez incessamment ses grandeurs sans pareilles, Louez leur vaste immensité.

N'épargnez hautbois², ni trompettes,
Pour lui faire à l'envi des concerts plus charmants;
Employez-y clairons, harpes, luths, épinettes;
N'oubliez aucuns instruments.

Unissez en votre musique La flûte à la viole, et la lyre aux tambours, Que l'orgue à tant de sons mêle un son magnifique, 15 Prête un harmonieux secours.

Joignez-y celui des cymbales, Et de ces tons divers formez un tel accord, Que pour vanter son nom leurs forces inégales Ne semblent qu'un égal effort.

Gloire au Père, cause des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Vous êtes belle et bien parée, fille de Jérusalem, et terrible comme une armée rangée en bataille.

CHAPITRE. (Cantique des cantiques, vI.)

Les filles de Sion l'ont vue, et ont publié à haute voix qu'elle étoit bienheureuse, et les reines lui ont donné des louanges. R. Rendons-en grâces à Dieu.

<sup>1.</sup> Dans l'édition de 1670 ce mot est écrit hauts-bois.

### HYMNUS.

O gloriosa Domina, Excelsa super sidera, Qui te creavit provide Lactasti sacro ubere.

Quod Eva tristis abstulit Tu reddis almo germine; Intrent ut astra flebiles, Cœli fenestra facta es.

Tu Regis alti janua, Et porta lucis fulgida. Vitam datam per Virginem, Gentes redemptæ, plaudite.

Gloria tibi, Domine, Qui natus es de Virgine, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula! Amen.

15

10

- y. Benedicta tu in mulieribus.
- R Et Benedictus fructus ventris tui.

Antiphona. Beata Dei genitrix.

CANTICUM ZACHARIÆ. (Lucæ 1.)

Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple, et en a fait le rachat; Benedictus Dominus Deus Israël, quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suæ;

Et a élevé pour nous une

Et erexit cornu salutis

### HYMNE.

Reine glorieuse et sacrée, Qui te sieds au-dessus des cieux, Et pour nourrir sur terre un Dieu qui t'a crée, Lui donnas de ton sein le nectar précieux;

Ce qu'Ève fit perdre à sa race, Par ta race tu nous le rends : Par toi notre foiblesse au ciel trouve enfin place; Par toi sa porte s'ouvre aux fidèles mourants.

Porte du monarque céleste,
Porte des immenses clartés,
C'est par toi que la vie éteint la mort funeste:
Applaudissez en foule, ô peuples rachetés.

Gloire à toi, merveille suprême, Dieu par une vierge enfanté! Même gloire à ton Père, au Saint-Esprit la même, 15 Et durant tous les temps et dans l'éternité!

- y. Vous êtes bénie entre les femmes.
- R. Et le fruit de votre ventre est béni.

Antienne. Bienheureuse mère de Dieu.

CANTIQUE DE ZACHARIE. (En saint Luc, 1.)

Qu'à jamais soit béni le maître du tonnerre, Le souverain des rois, le grand Dieu de Sion, Qui pour nous visiter descend du ciel en terre, Et commence à nos yeux notre rédemption.

Pour relever nos cœurs d'une chute mortelle,

corne de salut, en la maison de David son serviteur : nobis in domo David puer sui:

Ainsi qu'il l'a dit par la bouche de ses saints, de ses prophètes qui ont été depuis le commencement du siècle, Sicut locutus est per os sanctorum, qui a sæculo sunt, prophetarum ejus,

Qu'il nous sauveroit de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent, Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos,

Afin de faire miséricorde envers nos pères, et montrer qu'il se souvient de son saint testament.

Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti:

C'est le jurement qu'il a juré à Abraham notre père, qu'il nous donneroit son assistance, Jusjurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis,

Afin qu'étant délivrés de la main de nos ennemis nous puissions le servir sans aucune crainte,

Ut sinc timore, de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi,

Et que nous nous tenions en sa présence dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie,

In sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus, nostris.

Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut;

Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis; præAvec notre bassesse il unit sa hauteur; Et du sang de David, son serviteur fidèle, Du salut tant promis il a formé l'auteur.

Ainsi l'avoient prédit les célestes oracles Qu'on vit de siècle en siècle illuminer les temps; Il en vient dégager la foi par ses miracles, Et changer la promesse en effets éclatants.

Il nous ont de sa part laissé pleine assurance Que tous nos ennemis par lui seroient domptés, Qu'il réduiroit pour nous leur haine à l'impuissance, 15 Et guériroit les coups qu'ils nous auroient portés.

Ils avoient répondu de sa grâce à nos pères, Qu'il en seroit prodigue et pour eux et pour nous, Et qu'il se souviendroit au fort de nos misères Du pacte qu'il posa pour borne à son courroux.

Tout ce qu'ils en ont dit, il l'a juré lui-même : Abraham en reçut un solennel serment, Que la haute faveur de sa bonté suprême Pour descendre sur nous choisiroit son moment.

Il promit de nous mettre au-dessus de l'atteinte

De la fureur jalouse et des fers ennemis,

De nous mettre en état de le servir sans crainte,

Et vient de nous donner ce qu'il avoit promis.

Nous lui rendrons hommage avec cette justice, Avec la sainteté qui le sait épurer; 30 Et nous ferons durer ce zèle à son service, Autant qu'auront nos jours ici-bas à durer.

Et toi qu'ont vu nos yeux en tressaillir de joie, Enfant, qui l'as connu du ventre maternel, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, ibis enim ante faciem Domini parare vias ejus,

Pour donner une science de salut à son peuple, qui lui apprenne à obtenir la rémission de ses péchés, Ad dandam scientiam salutis plebi ejus, in remissionem peccatorumeorum,

Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, d'où ce soleil levant nous est venu visiter d'en haut, Per viscera misericordiæ Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto,

Pour illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et conduire nos pieds dans la voie de paix. Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. Gloria patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Beata Dei genitrix, Maria, virgo perpetua, templum Domini, sacrarium Spiritus sancti, sola sine exemplo placuisti Domino nostro Jesu Christo: ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto femineo sexu.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.

Tu seras son prophète à préparer sa voie, Et l'annoncer à tous pour monarque éternel.

3 5

Son peuple aura par toi l'heureuse connoissance Qu'il lui vient aplanir les routes du salut, Remettre ses péchés, et rendre l'espérance A ceux qui choisiront sa gloire pour seul but.

40

C'est par cette pitié qui règne en ses entrailles Que va le saint des saints sanctifier ces lieux; C'est avec ces bontés que le Dieu des batailles Pour nous rendre visite est descendu des cieux.

Ceux qu'arrête la mort dans ses fatales ombres

Se verront par lui-même éclairés à jamais:

Leurs pas démêleront les détours les plus sombres,

Et l'auront pour leur guide aux sentiers de la paix.

Gloire au Père éternel, la première des eauses!
Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin!

Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses,
Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

Antienne. Bienheureuse mère de Dieu, Marie, vierge perpétuelle, temple du Seigneur, sacré trésor du Saint-Esprit, vous seule avez plu sans exemple à Jésus-Christ notre Seigneur: priez pour le peuple, intervenez pour le clergé, intercédez pour le dévot sexe des femmes.

Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié

de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

ŷ. Seigneur, écoutez ma prière.

R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

### OREMUS.

Deus, qui de beatx Marix virginis utero Verbum tuum, angelo nunciante, carnem suscipere voluisti, præsta supplicibus tuis ut qui vere cam genitricem Dei credimus, ejus apud te intercessionibus adjuvemur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

#### ANTIPHONA PRO SANCTIS.

Sancti Dei omnes, intercedere dignemini pro nostra omniumque salute.

- y. Lxtamini in Domino, et exultate, justi.
- R. Et gloriamini, omnes recti corde.

### OREMUS.

Protege, Domine, populum tuum, et apostolorum tuorum Petri et Pauli, et aliorum apostolorum tuorum patrocinio confidentem, perpetua defensione conserva.

Omnes sancti tui, quæsumus, Domine, nos ubique adjuvent, ut dum corum merita recolimus, patrocinia sentiamus; et pacem tuam nostri concede temporibus, et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam: iter, actus et voluntates nostras, et omnium famulorum tuorum, in salutis tuæ prosperitate dispone; benefactoribus nostris sempiterna bona retribue; et omnibus fidelibus defunctis requiem æternam concede. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

### ORAISON.

O Dieu, qui avez voulu que votre Verbe prit chair des entrailles de la Bienheureuse vierge Marie, suivant que l'ange le venoit d'annoncer, accordez à nos humbles supplications que nous qui la croyons véritablement mère de Dieu, nous soyons aidés auprès de vous par son intercession. Nous vous en conjurons par le même Jésus-Christ notre Seigneur. À. Ainsi soit-il.

#### ANTIENNE POUR LES SAINTS.

Saints de Dieu, daignez tous intercéder pour notre salut et pour celui de tous.

- §. Justes, réjouissez-vous au Seigneur, et montrezvous remplis d'allégresse.
- R. Et que tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient en lui.

## ORAISON.

Seigneur, protégez votre peuple, qui se confie en l'intercession de saint Pierre et de saint Paul, et de vos autres apôtres, et conservez-le par une défense perpétuelle.

Nous vous supplions, Seigneur, que tous vos saints nous assistent partout, afin que cependant que nous renouvelons ici-bas la mémoire de leurs mérites, nous ressentions les effets de leur protection auprès de vous. Accordez la paix à nos jours, repoussez de votre Église toute sorte de méchanceté: disposez notre démarche, nos actions, nos volontés, et celle de tous vos serviteurs, dans la prospérité du salut qui vient de vous; donnez des biens éternels pour rétribution à nos bienfaiteurs; et accordez le repos éternel à tous les fidèles défunts. Nous vous en conjurons par Jésus-Christ notre Seigneur. À Ainsi soit-il.

- ŷ. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- ŷ. Benedicamus Domino.
  - R. Deo gratias.
- §. Fidelium animæ, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
  - R. Amen.

- r. Seigneur, écoutez ma prière.
- R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.
- y. Bénissons le Seigneur.
- R. Rendons grâces à Dieu.
- ý. Que les âmes des fidèles reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
  - R. Ainsi soit-il.

## AD PRIMAM.

Ave, Maria, etc.

Mon Dieu, venez à mon Deus, in adjutorium aide etc. 1. neum intende, etc.

Alleluia.

HYMNUS.

Memento, salutis auctor, '
Quod nostri quondam corporis
Ex illibata virgine
Nascendo formam sumpseris.

Maria, mater gratiæ, Mater misericordiæ, Tu nos ab hoste protege, Et hora mortis suscipe.

Gloria tibi, Domine, Qui natus es de Virgine, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

Antiphona. Assumpta est Maria.

## PSALMUS LIII.

O Dieu, sauvez-moi en votre nom, et jugez-moi en votre vertu. Deus, in nomine tuo, salvum me fac, et in virtute tua judica me.

10

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 76 et 130.

5

## A PRIME.

Je vous salue, Marie, etc.

O grand Dieu, de qui tout procède, etc. 1.

Louez le Seigneur.

### HYMNE.

Bénin sauveur de la nature<sup>2</sup>, Souviens-toi que d'un criminel Tu pris la forme au sein d'une vierge très-pure, Et daignas comme nous naître enfant et mortel.

O mère de grâce, ô Marie, Qui n'es que douceur et qu'amour, Contre nos ennemis protége notre vie, Et rends-toi notre asile au grand et dernier jour.

Gloire à toi, merveille suprême,
Dieu, par une vierge enfanté!

Même gloire à ton Père, au Saint-Esprit la même,
Et durant tous les temps et dans l'éternité!

Antienne. Marie est élevée.

### PSAUME LIII.

Si vous ne voulez pas, Seigneur, que je périsse, En votre nom faites ma sûreté: Montrez votre puissance à me rendre justice, Et déployez votre bonté.

1. Voyez ci-dessus, p. 77 et 131.

<sup>2.</sup> Ce premier vers de l'hymne des petites heures est le 1789° du livre III de la traduction de l'Imitation. Voyez tome VIII, p. 346, et ci-après, p. 414.

O Dieu, exaucez ma prière: écoutez les paroles de ma bouche.

Deus, exaudi orationem meam : auribus percipe verba oris mei;

Des étrangers se sont élevés contre moi, et des gens puissants ont cherché mon âme, et ne se sont point proposé Dieu devant les yeux.

Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, et fortes quæsierunt animam meam, et non proposuerunt Deum ante conspectum suum.

Mais voici que Dieu me secourt; et le Seigneur reçoit mon âme en sa protection.

Ecce enim Deus adjuvat me; et Dominus susceptor est animæ meæ.

Détournez mes maux sur mes ennemis; et dissipez-les en votre vérité.

Averte mala inimicis meis; et in veritate tua disperde illos.

Je vous offrirai des sacrifices volontairement; et je louerai votre nom, parce qu'il est la bonté même;

Voluntarie sacrificabo tibi; et confitebor nomini tuo, Domine, quoniam bonum est:

Parce que vous m'avez délivré de toutes mes tribulations; et mon œil a regardé mes ennemis de haut en bas.

Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me; et super inimicos meos despexit oculus meus.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Il m'en faut, roi des rois, une assistance entière : 5 Daignez ouïr la voix d'un malheureux; Il ose jusqu'à vous élever sa prière, Ne rejetez pas d'humbles vœux. D'un perfide étranger l'impitoyable envie Me va réduire à périr en ces lieux : Un puissant ennemi cherche à m'ôter la vie, Sans vous avoir devant les yeux. Mais le cœur me le dit, leur rage forcenée Succombera sous de plus justes coups; Et cette âme, Seigneur, que vous m'avez donnée 15 Verra son défenseur en vous. Renversez leurs fureurs sur leurs coupables têtes, Exterminez ces lâches ennemis; Écrasez leur orgueil sous leurs propres tempêtes, Suivant que vous l'avez promis. 20 J'oserai vous offrir alors un sacrifice, Et ferai voir à tout notre avenir Combien sert votre nom à qui lui rend service, Et combien on le doit bénir. Je dirai hautement : « De toutes mes misères Le Tout-Puissant m'a si bien garanti, Que j'ai vu trébucher les haines les plus fières De tout le contraire parti. » Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire à son Fils, gloire à l'Esprit divin! 30 Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

### PSALM US LXXXIV.

Seigneur, vous avez béni votre terre : vous avez détourné la captivité de Jacob.

Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Jacob.

Vous avez remis à votre peuple son iniquité : vous avez couvert tous ses péchés. Remisisti iniquitatem plebis tuæ: operuisti omnia peccata eorum.

Vous avez adouci tout votre courroux : vous nous avez retirés de devant la colère de votre indignation. Mitigasti omnem iram tuam : avertisti ab ira indignationis tuæ.

Convertissez-nous, ô mon Dieu, qui êtes notre salutaire; et détournez votre colère de nous. Converte nos, Deus, salutaris noster; et averte iram tuam a nobis.

Serez-vous éternellementirrité contre nous; et étendrezvous votre colère de génération en génération? Numquid in æternum irasceris nobis? aut extendes iram tuam a generatione in generationem?

Non, non, vous vous tournerez vers nous, et nous vivifierez; et votre peuple se réjouira en vous. Deus, tu conversus vivificabis nos; et plebs tua lætabitur in te.

Seigneur, montrez-nous votre miséricorde, et donneznous votre salutaire. Ostende nobis, Domine, miscricordiam tuam, et salutare tuum da nobis.

J'écouterai ce que dira en

Audiam quid loquatur

5

25

#### PSAUME LXXXIV.

Il vous a plu, Seigneur, bénir votre contrée, Ce cher et doux climat choisi sur l'univers; Et par tant de soupirs votre âme pénétrée

A tiré Jacob de ses fers.

Vous avez répandu les bontés d'un vrai père Sur ce que votre peuple a commis de péchés; Et pour ne les plus voir d'un regard de colère,

Votre amour vous les a cachés.

Toute cette colère enfin s'est adoucie; Vous avez détourné les traits de sa fureur, Et de tous les excès dont nous l'avons grossie Vous avez pardonné l'erreur.

Changez si bien nos cœurs qu'elle se puisse éteindre, Qu'elle n'y trouve plus de quoi se rallumer : Sa plus foible étincelle est toujours trop à craindre 15 A qui ne veut que vous aimer.

Pourriez-vous, Dieu tout bon, pourriez-vous sur nos têtes Tenir le bras levé durant tout l'avenir; Et ne quitter jamais ces foudres toujours prêtes

A vous venger et nous punir?

Non, non, ce vieux courroux fait place à la clémence; Il s'est évanoui pour lui laisser son tour : Vous allez rendre à tous la joie et l'assurance De voir régner tout votre amour.

Hâtez-vous de montrer en prince débonnaire Cet esset de pitié si longtemps attendu : Faites-nous le grand don de votre salutaire; Vous l'avez promis, il est dû.

Peuple, faites silence à cette voix scerète

moi le Seigneur mon Dieu; car il ne parlera que de paix sur son peuple;

Il ne parlera que de paix sur ses saints, et sur ceux qui rentrent dans leur cœur pour l'épurer.

Certainement son salutaire est proche de ceux qui le craignent, afin que sa gloire habite en notre terre.

La miséricorde et la vérité se sont rencontrées : la justice et la paix se sont baisées.

La vérité est sortie de la terre, et la justice a regardé du haut du ciel;

Le Seigneur répandra sa bénignité; et notre terre donnera son fruit.

La justice marchera devant lui, et mettra ses pas en la voie.

in me Dominus Deus; quoniam loquetur pacem in plebem suam:

Et super sanctos suos, et in eos qui convertuntur ad cor.

Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius, ut inhabitet gloria in terra nostra.

Misericordia et veritas obviaverunt sibi : justitia et pax osculatæ sunt.

Veritas de terra orta est, et justitia de cœlo prospexit;

Etenim Dominus dabit benignitatem; et terra nostra dabit fructum suum.

Justitia ante eum ambulabit, et ponet in via gressus suos.

5 5

| Par qui le Tout-Puissant s'en explique avec moi;<br>Et je vais vous apprendre en fidèle interprète<br>Quelle paix suivra votre foi.                                                               | 3 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ce sera cette paix dont sa bonté suprême<br>De ses vrais serviteurs remplit la sainteté,<br>Et que possède un cœur qui rentrant en soi-même<br>En chasse toute vanité.                            |     |
| Ce divin salutaire est bien près de paroître,  De se rendre visible aux yeux de qui le craint :  Oui, sa gloire est bien près de se faire connoître  A ce que la terre a de saint.                | 40  |
| La rencontre s'est faite, après tant de colère, De la miséricorde avec la vérité: La justice et la paix par un baiser sincère Marquent notre félicité.                                            |     |
| Je vois naître déjà d'une terre sans vice<br>La même vérité pour qui nous soupirons,<br>Et du plus haut du ciel cette même justice<br>Descendre sur nos environs.                                 | 4 5 |
| Je ne m'en dédis point : le grand maître du monde<br>Fait briller tout l'éclat de sa bénignité;<br>La terre, par lui seul et pour lui seul féconde <sup>4</sup> ,<br>Va donner le fruit souhaité. | 5 0 |
| La justice en tous lieux lui servira de guide,<br>Elle lui tracera ses routes ici-bas.                                                                                                            |     |

# 1. L'édition originale porte :

La terre pour lui scul, et pour lui scul féconde, ce qui n'offre aucun sens. Granet a fait la correction indispensable, que nous adoptons dans notre texte.

Et mettra dans la voie où le vrai bien réside

Quiconque s'attache à ses pas.

#### L'OFFICE DE LA SAINTE VIERGE. 174

Gloire soit au Père, et au Gloria Patri, et Filio, Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

### PSALMUS CXVI.

Nations, louez toutes le Seigneur: peuples, louez-le tous;

Laudate Dominum, omnes gentes : laudate eum, omnes populi;

Parce que sa miséricorde s'est affermie sur nous, et que la vérité du Seigneur demeure à l'éternité.

Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus, et veritas Domini manet in æternum.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

ANTIPHONA. Assumpta est Maria in calum: gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum.

# CAPITULUM. (Cantici canticorum vi.)

Quæ est ista quæ progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata? R. Deo gratias.

- $\dot{\mathbf{y}}$ . Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
- R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

6 o

#### PSAUME CXVI.

Nations, qui peuplez le reste de la terre, Bénissez toutes le Seigneur:

Peuples, que la Judée en ses cantons resserre, Louez comme elles sa grandeur.

Vous voyez, nations, sa grâce descendue, Et vous, peuples, sa vérité:

5

Toutes deux sont pour vous d'une égale étendue, Et durent à l'éternité.

Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Fils, à l'Esprit divin!

Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Marie est élevée dans le ciel : les anges s'en réjouissent, ils en louent et bénissent le Seigneur.

# CHAPITRE. (Cantique des cantiques, vi.)

Qui est celle qui s'avance comme une aurore qui se lève, belle comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? R. Rendons grâces à Dicu.

- §. Ayez agréable, Vierge sacrée, que je public vos louanges.
  - R. Donnez-moi de la vertu contre vos ennemis.
- 1. Nous nous conformons à l'édition originale, qui, après les chapitres, donne tantôt : Rendons-en grâces, et tantôt : Rendons grâces.

# 176 L'OFFICE DE LA SAINTE VIERGE.

Kyric, eleison. Christe, eleison. Kyric, eleison.

- . Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.

#### OREMUS.

Deus, qui virginalem aulam beatæ Mariæ virginis, in qua habitares, eligere dignatus es, da, quæsumus, ut sua nos defensione munitos, jucundos facias suæ interesse commemorationi: Qui vivis et regnas, Deus, per omnia sæcula sæculorum. A. Amen.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- y. Benedicamus Domino.
- R. Deo gratias.
- . Fidelium animæ, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
  - R. Amen.

Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

y. Seigneur, écoutez ma prière.

R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

#### ORAISON.

Seigneur, qui avez daigné choisir le palais virginal de la bienheureuse vierge Marie, pour y faire votre demeure, nous vous supplions de faire qu'étant fortifiés par sa défense, nous puissions assister avec joie à la solennité qui se fait en sa mémoure : nous vous en conjurons, véritable Dieu, qui vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Ansi soit-il.

y. Seigneur, écoutez ma prière.

R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

ŷ. Bénissons le Seigneur.

R. Rendons gráces à Dieu.

ŷ. Que les âmes des fidèles reposent en paix par la miséricorde de Dieu.

R. Ainsi soit-il.

# AD TERTIAM.

Ave, Maria, etc.

Mon Dieu, venez à mon Deus, in adjutorium aide, etc. . . meum intende, etc.

Alleluia.

HYMNUS.

Memento, salutis auctor, etc.2.

Antiphona. Maria virgo.

PSALMUS CXIX.

J'ai élevé mes eris au Seigneur, quand j'ai été dans la tribulation; et il m'a exaucé. Ad Dominum, cum tribularer, clamavi; et exaudivit me.

Seigneur, délivrez-moi des lèvres injustes, et de la langue pleine de fraude. O Domine, libera animam meam a labiis iniquis, et a lingua dolosa.

Que peut-on donner, ou que peut-on mettre auprès de vous de comparable à une langue pleine de fraude? Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi, ad linguam dolosam?

Elle ressemble à des flèches

Sagittæ potentis acutæ,

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 76 et 130. - 2. Voyez ci-dessus, p. 166.

5

## A TIERCE.

Je vous salue, Marie, etc.

O grand Dieu, de qui tout procède, etc. 1.

Louez le Seigneur.

HYMNE.

Bénin sauveur de la nature, etc.2.

Antienne. La vierge Marie.

PSAUME CXIX.

Dans les ennuis qui m'ont pressé, J'ai toujours au Seigneur élevé ma prière; Et n'ai point réclamé son aide en ma misère, Qu'il ne m'ait exaucé.

De lâches calomniateurs

Font que tout de nouveau, Seigneur, je la réclame :

Daigne m'en garantir, et délivre mon âme

Des perfides flatteurs.

Il n'est point de contre-poisons

Contre le noir venin des langues médisantes,

Et ce sont tout autant de blessures cuisantes,

Que toutes leurs raisons.

Les traits que lance un bras puissant Portent bien moins de morts que ceux de leur parole;

<sup>7.</sup> Voyez ci-dessus, p. 77 ct 131. - 2. Voyez ci-dessus, p. 167.

aiguës, décochées par un puissant bras, et à des charbons qui désolent tout. cum carbonibus desolatoriis.

Que je suis malheureux de ce que mon exil est encore prolongé! j'ai demeuré avec des habitants de Cédar; et mon âme a été longtemps exilée. Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est! Habitavi cum habitantibus Cedar; multum incolafuit anima mea.

J'étois pacifique avec ces gens qui haïssent la paix : quand je leur parlois, ils m'attaquoient de gaieté de cœur. Cum his qui oderunt pacem eram pacificus : cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

## PSALMUS CXX.

J'ai levé mes yeux aux montagnes, d'où me doit venir du secours. Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi.

Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Auxilium meum a Domino, qui fecit cœlum et terram.

Qu'il no souffre point que ton pied trébuche, et que celui qui te garde ne s'assoupisse point. Non det in commotionem pedem tuum, neque dormitet qui custodit te. Et les pointes d'un scu qui ravage et désole N'ont rien de si perçant.

15

Que mon exil me fait d'horreur!

J'y vis comme en Cédar je vivois sous des tentes,

Et ne vois que brutaux, dont les mœurs insolentes

N'étalent que fureur.

20

Plus j'ose leur parler de paix, Plus j'aigris contre moi leur haine et leur colère; Et la vaine douceur de nuire et de mal faire Forme tous leurs souhaits.

Gloire aux Trois dont l'être est divin!
Gloire soit en tous lieux à leur unique essence!
Telle comme elle étoit lorsque tout prit naissance,
Et telle encor sans fin!

25

#### PSAUME CXX.

Près d'être accablé de misère, Jusqu'au plus haut des cieux j'ai levé mes regards, Et recherché de toutes parts D'où pourroit me venir le secours nécessaire.

Mais dans une si rude guerre

Je n'ai vu que mon Dieu qui pût me secourir:

C'est à lui qu'il faut recourir,

A ce Dieu qui de rien fit le ciel et la terre.

Ne craignons ni faux pas, ni chute, Puisque ce Dieu des Dieux s'abaisse à nous garder : 10 C'est un crime d'appréhender Qu'un œil si vigilant se ferme ou se rebute.

Non, il ne s'assoupira point et ne s'endormira point, celui qui garde Israël.

Ecce non dormitabit neque dormiet, qui custodit Israël.

Le Seigneur te garde : le Seigneur te protége, beaucoup mieux que ta main droite ne le peut.

Dominus custodit te: Dominus protectio tua, super manum dexteram tuam

Le soleil ne te brûlera point durant le jour, ni la lune durant la nuit.

Per diem sol non uret te, neque luna per noctem.

Le Seigneur te garde de tout mal : le Seigneur veuille garder ton âme!

Dominus custodit te ab omni malo: custodiat animam tuam Dominus!

Le Seigneur veuille garder ton entrée et ta sortie, de cette heure jusqu'à tout jamais!

Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum, ex hoc nunc, et usque in sæculum!

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

#### PSALMUS CXXI.

Je me suis réjoui de ce Lætatus sum in his quæ Il veille, Israël, il te veille,
Il voit tous les périls qui s'ouvrent sous tes pas:

Marche sans trouble, et ne crains pas

15

Que jamais il s'endorme, ou même qu'il sommeille.

Il est ta garde en tes alarmes, Il te guide et protége en ta calamité; Et puisqu'il marche à ton côté, Ta main pour te couvrir n'a point à chercher d'armes.

Le soleil qui commence à luire

Ne te brûlera point dans la chaleur du jour;

Et quand la lune aura son tour,

Ses rais¹ les plus malins ne pourront plus te nuire.

Contre le fer, contre la flamme,

Contre tous les assauts du malheur qui te suit,

Il te gardera jour et nuit;

Il fera plus encore, il gardera ton âme.

Daigne en la mort comme en la vie
L'excès de sa bonté répondre à tes souhaits,
Et de tes desseins à jamais
Favoriser l'entrée et bénir la sortie!

Gloire au Père, cause des causes!
Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin!
Telle maintenant et sans fin
35
Qu'elle étoit en tous trois avant toutes les choses!

PSAUME CXXI.

O l'heureuse nouvelle!

<sup>1.</sup> Ses rais, ses rayons. Voyez le Lexique.

qu'on m'a dit : nous irons en la maison du Seigneur.

Nous nous tiendrons de pied ferme, comme autrefois, dans la demeure de Jérusalem :

Jérusalemqu'onbâtitcomme une ville, aux avantages de laquelle tous ses habitants participent par leur union;

Car c'est là que sont montées les tribus, les tribus choisies du Seigneur, qu'Israël y envoie en témoignage de sa foi, pour y chanter les louanges du Seigneur.

C'est là que sont établis les siéges de la justice, les siéges où on la rend à la maison de David.

Demandez à Dieu ce qui concerne la paix de Jérusalem; et que l'abondance arrive à ceux qui l'aiment1.

Que la paix se fasse en ta vertu, et que l'abondance soit en tes tours.

dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri in atriis tuis. Jerusalem:

Jerusalem quæ ædificatur ut civitas, cujus participatio ejus in idipsum;

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, testimonium Israël, consitendum nomini Domini:

Quia illic sederuntsedes in judicio, sedes super domum David.

Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem; et abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turribus tuis.

<sup>1.</sup> L'édition originale, quoique au verset suivant elle ait la seconde personne en français, comme en latin, porte bien ici l'aiment, qui, en effet, va mieux que t'aiment avec le commencement du verset.

Le grand mot qu'on m'a dit! Nous irons, peuple aimé, Nous rentrerons, troupe fidèle, Dans la maison du Dieu qui seul a tout formé.

Nous reverrons encore

Les murs, les sacrés murs de la sainte Sion,

Où le Dieu qu'Israël adore

Fait briller tant d'effets de sa protection.

Cette reine des villes,

Qu'il doit faire durer même au delà des temps,

Ne eraint point de guerres civiles,

Tant l'union est forte entre ses habitants.

Ces nombreuses lignées,
Qui du sang d'Israël portent si haut l'honneur,
Des terres les plus éloignées 15
Y viennent rendre hommage au grand nom du Seigneur.

Dans ses tours les plus fortes
La pudeur, l'équité, le saint amour revit;
Et la justice entre ses portes
Tient le haut tribunal des enfants de David.

Montrez-lui votre zèle, Peuple, à vœux redoublés souhaitez-lui la paix : Ce que vous obtiendrez pour elle Entretiendra chez vous l'abondance à jamais.

Qu'à jamais ta puissance,

Sion, à cette paix force tes ennemis,

Et qu'à jamais cette abondance

Du sommet de tes tours coule chez tes amis.

## 186 L'OFFICE DE LA SAINTE VIERGE.

A cause de mes frères et de mes proches, je parlois sans cesse de paix pour toi.

Propter fratres meos et proximos meos, loquebar pacem de te.

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, j'ai cherché à te procurer du bien. Propter domum Domini Dei nostri, quæsivi bona tibi.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Maria virgo assumpta est ad æthereum thalamum, in quo rex regum stellato sedet solio.

## CAPITULUM. (Ecclesiastici xxIV.)

Et sic in Sion firmata sum, et in civitate sanctificata similiter requievi, et in Jerusalem potestas mea. À. Deo gratias.

- 🛉. Diffusa est gratia in labiis tuis.
- A. Propterea benedixit te Deus in æternum.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.

#### OREMUS.

Deus, qui salutis veternæ, beatve Mariæ virginitate fecunda humano generi prvemia prvestitisti, tribue, quvesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem J'ai chez toi tant de frères,

Mes proches avec toi m'ont fait de si doux nœuds,

Que tant de liaisons si chères

Pour co biophouroux calme unissent tous mes vœux

Pour ce bienheureux calme unissent tous mes vœux.

Ce temple, où Dieu lui-même
Fait éclater souvent toute sa majesté,
Surtout oblige un cœur qui t'aime
A des vœux assidus pour ta prospérité.

3 5

Père, cause des causes,
Gloire à ton Fils et toi! gloire à l'Esprit divin!
Telle qu'avant toutes les choses,
Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

40

Antienne. La vierge Marie est élevée à un céleste appartement, où le roi des rois est assis en un trône étoilé.

## CHAPITRE. (Ecclésiastique, xxIV.)

C'est ainsi que je me suis affermie en Sion, et c'est en cette manière que j'ai pris mon repos en la ville sanctifiée, et que ma puissance est en Jérusalem. R. Rendonsen grâces à Dieu.

§. La grâce est répandue en vos lèvres.

R. C'est pourquoi le Seigneur vous a bénie à l'éternité. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

y. Seigneur, écoutez ma prière.

i). Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

#### ORAISON.

O Dieu, qui par la féconde virginité de la bienheureuse Marie avez accordé au genre humain les prix du salut éternel, nous vous supplions de nous faire ressentir

# 188 L'OFFICE DE LA SAINTE VIERGE.

vitæ suscipere, Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum. R. Amen.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- y, Benedicamus Domino.
- R. Deo gratias.
- \*\( \). Fidelium animæ, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
  - R. Amen.

les effets de l'intercession de cette même vierge, par laquelle nous avons mérité de recevoir l'auteur de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. R. Ainsi soit-il.

- ŷ. Seigneur, écoutez ma prière.
- R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.
- 🕏. Bénissons le Seigneur.
- R. Rendons grâces à Dieu.
- §. Que les âmes des fidèles reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
  - R. Ainsi soit-il.

## AD SEXTAM.

Ave, Maria, etc.

Mon Dieu, venez à mon Deus, in adjutorium aide, etc. . . . . . meum intende, etc.

Alleluia.

HYMNUS.

Memento, salutis auctor, etc.3.

ANTIPHONA. In odorem.

PSALMUS CXXII.

J'ai élevé mes yeux vers vous, Seigneur, qui habitez dans les cieux. Ad te levavi oculos meos, qui habitas in cœlis.

Comme les yeux des serviteurs s'attachent sur les mains de leurs maîtres; Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum;

Comme les yeux d'une servante s'attachent sur les mains de sa maîtresse, ainsi font nos yeux sur le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il prenne pitié de nous.

Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ suæ, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri.

Prenez pitié de nous, Sei-

Miserere nostri, Do-

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 76 et 130. - 2. Voyez ci-dessus, p. 166.

5

# A SEXTE.

'Je vous salue, Marie, etc.

O grand Dieu, de qui tout procède, etc. 1.

Louez le Seigneur.

HYMNE.

Bénin sauveur de la nature, etc. 2.

Antienne. C'est après l'odeur.

PSAUME CXXII.

Auteur de l'univers, qui choisis pour demeure Les immenses palais des cieux, A toute rencontre, à toute heure, Jusque-là, jusqu'à toi j'ose élever mes yeux.

Ainsi le serviteur sur la main de son maître
A tous moments porte les siens,
Lorsqu'il tremble et veut reconnoître
Ce qu'il doit en attendre ou de maux ou de biens.

La servante inquiète aux mains de sa maîtresse
N'attache pas mieux ses regards,
Que ma douloureuse tendresse
Ramène à toi, Seigneur, les miens de toutes parts.

Jette un œil de pitié sur mon âme accablée

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 77 et 131. - 2. Voyez ci-dessus, p. 167.

gneur, prenez pitié de nous; car nous sommes accablés de mépris.

Notre âme en est toute accablée : elle est devenue l'opprobre des riches et le mépris des superbes.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. mine, miserere nostri, quia multum repleti sumus despectione;

Quia multum repleta est animanostra:oppriobrium abundantibus, et despectio superbis.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

### PSALMUS CXXIII.

Si le Seigneur n'eût été avec nous, qu'Israël dise maintenant, si le Seigneur n'eût été avec nous,

Quand les hommes s'élevoient contre nous, peut-être nous eussent-ils dévorés tous vivants.

Quand leur fureur s'allumoit contre nous, peut-être l'eau nous auroit engloutis.

Notre âme a passé au travers d'un torrent : peut-être lui auroit-il fallu passer au travers d'une eau insupportable. Nisi quia Dominus erat innobis, dicat nunc Israël, nisi quia Dominus erat in nobis,

Cum exsurgerent homines in nos, forte vivos deglutissent nos.

Cum irasceretur furor eorum in nos, forsitan aqua absorbuisset nos.

Torrentem pertransivit anima nostra : forsitan pertransisset anima nostra aquam intolerabilem.

5

| Et d'opprobres et de mépris :                      | 1 5 |
|----------------------------------------------------|-----|
| La honte dont elle est comblée                     |     |
| De ses plus durs travaux chaque jour est le prix.  |     |
| Le riche me dédaigne, et l'orgueilleux m'affronte; |     |

Le riche me dédaigne, et l'orgueilleux m'affronte;

Mais enfin jette ce coup d'œil,

Le riche recevra la honte,

Et tu renverseras l'opprobre sur l'orgueil.

Gloire au Père éternel, la première des causes!
Gloire au Fils, à l'Esprit divin!
Et telle qu'avant toutes choses,
Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

#### PSAUME CXXIII.

Si le Dieu d'Israël ne m'avoit garanti De l'insolente audace et de la perfidie, Qu'Israël lui-même le die, Si le Seigneur n'eût pris notre parti,

Des ennemis couverts, les piéges décevants, Des ennemis connus le bras fait au carnage, Auroient si bien uni leur rage, Qu'elle nous eût engloutis tous vivants.

Le barbare complot de tant de conjurés Qui s'enivrent de sang, et se gorgent de crimes, Nous eût plongés en des abîmes Où leur fureur nous auroit dévorés.

De leurs plus fiers torrents les orgueilleux ruisseaux
N'ont fait en dépit d'eux que bondir sur nos têtes,
Où sans lui mille autres tempêtes
Auroient roulé d'insupportables eaux.
CORNEILLE IX.

# 194 L'OFFICE DE LA SAINTE VIERGE.

Béni soit le Seigneur, qui ne nous a pas donnés en proie à leurs dents! Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionem dentibus eorum!

Notre âme en a été délivrée, comme un passereau qui s'échappe des lacs des chasseurs. Anima nostra, sicut passer, erepta est de laqueo venantium.

Les lacs ont été rompus, et nous avons été délivrés. Laqueus contritus est, et nos liberati sumus.

Nous n'avons point d'autre secours que le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.

Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit cœlum et terram.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

### PSALMUS CXXIV.

Ceux qui se confient au Seigneur sont comme la montagne de Sion: celui qui habite en Jérusalem ne sera jamais ébranlé. Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion: noncommovebiturinæternum qui habitat in Jerusalem. Béni soit le Seigneur, béni soit le secours Que sa faveur départ, que sa bonté déploie! Il leur vient d'arracher leur proie, Et de leurs dents il a sauvé nos jours.

20

Ils nous avoient poussés sur les bords du tombeau, Ils y tenoient déjà notre âme enveloppée; Mais elle s'en est échappée, A l'oiseleur comme échappe un oiseau.

On a brisé les lacs qu'ils nous avoient tendus, De notre liberté nous recouvrons l'usage, Et nous triomphons de leur rage Dans le moment qu'on nous croyoit perdus.

Peuple, n'en doute point, c'est le Seigneur, c'est lui, Dont le bras invincible a pris notre défense; Et son adorable puissance A qui le sert aime à servir d'appui.

Gloire au Père éternel! gloire au Verbe incarné! Gloire à l'Esprit divin, ainsi qu'eux adorable! Telle à tout jamais perdurable, Qu'elle éclatoit avant que tout fût né!

35

### PSAUME CXXIV.

Quiconque met en Dieu toute sa confiance A même fermeté que le mont de Sion : Rien ne peut l'ébranler, et dans sa patience Il est assez armé contre l'oppression.

<sup>1.</sup> Ici et dans la prose le mot est écrit lags dans l'édition originale. Voyez nu tome VIII, p. 292, note 1.

Les montagnes sont à l'entour d'elle; et le Seigneur est à l'entour de son peuple, de ce moment jusqu'à tout jamais; Montes in circuitu ejus; et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc, et usque in sæculum;

Car le Seigneur ne laissera point la verge du pécheur sur le partage des justes, de peur que les justes n'étendent leurs mains vers l'iniquité.

Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum super sortem justorum, ut non extendant justi ad iniquitatem manus suas.

Seigneur, faites du bien aux bons et aux droits de cœur. Benefac, Domine, bonis et rectis corde.

Mais ceux qui se détournent dans des voies obliques, le Seigneur les rangera avec ceux qui commettent l'iniquité, et la paix sera sur Israël.

Declinantes autem in obligationes adducet Dominus cum operantibus iniquitatem : pax super Israël.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. In odorem unguentorum tuorum currimus: adolescentulæ dilexerunt te nimis.

# CAPITULUM. (Ecclesiastici xxIV.)

Et radicavi in populo honorificato, et in parte Dei mei hxreditas illius, et in plenitudine sanctorum detentio mea.  $\hat{R}$ . Deo gratias.

- y. Benedicta tu in mulicribus.
- i. Et benedictus fructus ventris tui.

Si pour Jérusalem l'enceinte des montagnes Forme des bastions qu'on a peine à forcer, Ce Dieu qui d'un coup d'œil les réduit en campagnes, Sert aux siens d'un rempart qu'on ne peut renverser.

Non, il ne souffre point aux méchants un empire Sous qui l'homme de bien soit longtemps abattu, De peur qu'à cette amorce une âme qui soupire Ne prenne goût au crime, et quitte la vertu.

Hâtez-vous donc, Seigneur, hâtez-vous de répandre Sur qui s'attache à vous quelques prospérités : Versez-y des faveurs qui nous fassent comprendre Quels biens suivent un cœur qui suit vos vérités.

Quant à ceux qui ne sont que détours et que ruses, Rangez-les avec ceux qui ne sont que forfaits : Ne faites point de grâce à leurs folles excuses, Et par là d'Israël établissez la paix.

Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

Antienne. C'est après l'odeur de vos parfums que nous courons : les jeunes filles vous ont extraordinairement aimée.

# CHAPITRE. (Ecclésiastique, xxiv.)

J'ai pris racine chez un peuple comblé d'honneur, ct son héritage est du partage de mon Dieu, et ma demeure est en la plénitude des saints. R. Rendons-en grâces à Dieu.

- y. Vous êtes bénie entre les femmes.
- R. Et le fruit de votre ventre est béni.

# 198 L'OFFICE DE LA SAINTE VIERGE.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- if. Et clamor meus ad te veniat.

### OREMUS.

Concede, misericors Deus, fragilitati nostræ præsidium, ut qui sanctæ Dei genitricis memoriam agimus, intercessionis ejus auxilio a nostris iniquitatibus resurgamus. Per Dominum nostrum Jesum Christum. A. Amen.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- y. Benedicamus Domino.
- R. Deo gratias.
- §. Fidelium animæ, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
  - R. Amen.

Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

y. Seigneur, écoutez ma prière.

R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

#### ORAISON.

Dieu tout miséricordieux, accordez un appui à notre fragilité, afin que nous qui célébrons la mémoire de la sainte mère de Dieu, nous nous relevions de nos iniquités par son intercession. Nous vous en conjurons par le même Jésus-Christ notre Scigneur. À. Ainsi soit-il.

y. Scigneur, écoutez ma prière.

Ñ. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

y. Bénissons le Seigneur.

R. Rendons grâces à Dieu.

ŷ. Que les âmes des fidèles reposent en paix par la miséricorde de Dieu.

R. Ainsi soit-il.

## AD NONAM.

Ave, Maria, etc.

Mon Dieu, venez à mon Deus, in adjutorium aide, etc. . meum intende, etc.

Alleluia.

HYMNUS.

Memento, salutis auctor, etc.2.

Antiphona. Pulchra es.

#### PSALMUS CXXV.

Quand le Seigneur changea la captivité de Sion en liberté, nous devînmes comme des gens tous consolés. InconvertandoDominus captivitatem Sion, facti sumus sicut consolati.

Notre bouche fut alors remplie de joie, et notre langue d'exultation. Tunc repletum est gaudio os nostrum, et lingua nostra exultatione.

On dira parmi les nations : « Le Seigneur a fait pour eux des choses magnifiques. » Tunc dicent inter gentes: « Magnificavit Dominus facere cum eis. »

« Oui, le Seigneur a fait

« Magnificavit Dominus

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 76 et 130. - 2. Voyez ci-dessus, p. 166.

5

10

## A NONE.

Je vous salue, Marie, etc.

O grand Dieu, de qui tout procède, etc.1.

Louez le Seigneur.

#### HYMNE.

Bénin sauveur de la nature, etc.2.

Antienne. Vous êtes belle.

### PSAUME CXXV.

Dès qu'il plut au Seigneur mettre fin à nos peines, Sitôt qu'il eut brisé nos fers,

Nous traitâmes de songe et de chimères vaines Les maux que nous avions soufferts.

Un plein ravissement de tout notre visage Bannit les marques du passé;

Et jusqu'au souvenir d'un si dur esclavage, Tout cessa, tout fut effacé.

Toutes les nations qui voyoient notre joie Se disoient d'un air sourcilleux :

« Il faut que le bonheur où leur Dieu les renvoie Soit bien grand et bien merveilleux. »

« Oui, leur répondions-nous, c'est le Dieu des merveilles,

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 77 et 131. — 2. Voyez ci-dessus, p. 167.

des choses magnifiques pour nous; et c'est ce qui nous rend si ravis. » facere nobiscum : facti sumus lætantes. »

Achevez, Seigneur, de rompre notre captivité, comme un torrent au midi. Converte, Domine, captivitatem nostram, sicut torrens in austro.

Ceux qui sèment en larmes recueilliront<sup>1</sup> en exultation.

Qui seminant in lacrymis in exultatione metent.

Ils ne marchoient qu'en pleurant, lorsqu'ils semoient leurs grains; Euntes ibant et flebant, mittentes semina sua;

Mais ils reviendront avec pleine exultation, portant les gerbes qu'ils auront recueillies.

Venientes autem venient cum exultatione, portantes manipulos suos.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

#### PSALMUS CXXVI.

Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain qu'ont travaillé ceux qui la bâtissent.

Nisi Dominus ædificaverit domum, in vanum laboraverunt qui ædificant eam.

| C'est lui qui nous tire d'iei;<br>Et comme ses bontés sont pour nous sans pareilles,<br>Notre allégresse l'est aussi. »                                                           | ι 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Favorisez, Seigneur, des mêmes priviléges  Ces restes pour qui nous tremblons:  Comme un vent du midi, faites fondre des neiges,  Qui fertilisent leurs sablons.                  | 2 0 |
| Finissez leur exil ainsi que nos alarmes, Exaucez leur juste desir, Vous qui nous avez dit que qui semoit en larmes Moissonneroit avec plaisir.                                   |     |
| Ils ont semé leurs blés, mais sous des lois sévères<br>Que leur imposoient leurs malheurs;<br>Leur douleur égaloit l'excès de leurs misères :<br>Autant de pas, autant de pleurs; | 2 5 |
| Mais s'ils les ont semés avec pleine tristesse, Accablés d'ennuis et de maux, Ils reviendront, Seigneur, avec pleine allégresse, Chargés du fruit de leurs travaux.               | 3 0 |
| Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Fils, à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses,                                                 | 3 5 |

### PSAUME CXXVI.

Que sert tout le pouvoir humain?

A bâtir un palais qu'en sert tout l'artifice?

Hommes, vous travaillez en vain,

A moins que le Seigneur avec vous le bâtisse.

Telle soit-elle encor sans fin!

Si le Seigneur ne garde la ville, c'est inutilement que veille celui qui la garde.

C'est en vain que vous vous levez avant le jour : ne vous levez qu'après vous être reposés, vous qui mangez du pain de douleur,

Quand il aura donné le sommeil à ses bien-aimés. Vous verrez que vos fils sont l'héritage du Seigneur, et que la fécondité du ventre est une récompense.

Commedesflèches en lamain d'un puissant homme, ainsi seront les fils des persécutés.

Heureux l'homme qui a rempli son desir par eux : il n'aura point de confusion, quand il parlera à ses ennemis en la porte.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!

Telle qu'elle a été, etc.

Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit cam.

Vanum est vobis ante lucem surgere : surgite postquam sederitis, qui manducatis, panem doloris,

Cum dederit dilectis suis somnum. Ecce hæreditas Domini filii; merces fructus ventris.

Sicut sagittæ in manu potentis, ita filii excussorum.

Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis: non confundetur, cum loquetur inimicis suis in porta.

Gloria Patri et Filio, et Spiritui sancto!

Sicut erat, etc.

#### PSALMUS CXXVII.

Heureux sont tous ceux qui craignent le Seigneur, et qui marchent dans ses voies. Beati omnes qui timent Dominum, qui ambulant in viis ejus.

10

25

Des soldats les plus courageux

Qui veillent jour et nuit à garder une ville,

Si Dieu ne la garde avec eux,

Toute la vigilance est pour elle inutile.

C'est en vain que pour amasser
Un avare inquiet se lève avant l'aurore :
Il ne fait que se harasser,
Pour du pain de douleur qu'à regret il dévore.

Dieu joint pour ses enfants chéris
Un paisible sommeil à la sainte abondance;
Pour siens il adopte leurs fils,
Et leurs moindres travaux portent leur récompense.

Tels que des guerriers généreux
Qui s'arment en faveur d'un pouvoir légitime,
Ces fils qu'il donne aux moins heureux
Soutiennent puissamment un père qu'on opprime.

Heureux qui les voit bien agir, Qui trouve en leur secours un assuré refuge : Il n'a jamais lieu de rougir Quand il lui faut répondre au tribunal d'un juge.

Gloire au Père, au Verbe incarné!
Gloire à l'Esprit divin, ainsi qu'eux adorable!
Telle qu'avant que tout fût né,
Telle soit-elle encore à jamais perdurable!

### PSAUME CXXVII.

O que votre bonheur vous doit remplir de joie, Vous tous qui craignez le Seigneur, Qui ne marchez que dans sa voie, Et lui donnez tout votre cœur!

Labores manuum tuarum quia manducabis, beatus es, et bene tibi erit.

Votre femme sera comme une vigne abondante, dans les côtés de votre maison. Uxor tua sicut vitis abundans, in lateribus domus tuæ.

Vos enfants seront comme de jeunes plantes d'oliviers, tout autour de votre table. Filii tui sicut novellæ olivarum, in circuitu mensæ tuæ.

C'est ainsi que sera béni l'homme qui eraint le Seigneur.

Ecce sic benedicetur homo qui timet Dominum.

Que le Seigneur vous bénisse de Sion! puissiez-vous voir le bonheur de Jérusalem tous les jours de votre vie! Benedicat tibi Dominus ex Sion, et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitæ tuæ!

Puissiez-vous voir les enfants de vos enfants, et la paix sur Israël! Et videas filios filiorum tuorum, pacem super Israël!

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. Gloria Patri, et Filio et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Pulchra es et decora, filia Jerusalem; terribilis ut castrorum acies ordinata.

Des travaux de vos mains il fait la nourriture 5 Nécessaire à votre soutien : Point pour vous de bien qui ne dure, Point de mal qui ne tourne en bien. Vos femmes, tout ainsi que ces fécondes vignes Qui des maisons parent le tour, 10 Vous rendront les fruits les plus dignes Que promette un parfait amour. Vos fils se rangeront autour de votre table Comme de jeunes oliviers, Et leur concorde inviolable 15 Suivra vos plus heureux sentiers. Voilà comme ce Dieu bénira par avance Un cœur pour lui vraiment atteint, Et ce qu'aura pour récompense Dès ici l'homme qui le craint. 20 Que du haut de Sion ses bontés vous bénissent, Et n'étalent dans sa cité, Jusqu'à ce que vos jours finissent, A vos yeux que félicité! Qu'elles vous fassent voir prospérer votre race Dans les enfants de vos enfants, Israël toujours sans disgrâce, Et tous ses peuples triomphants! Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Fils, à l'Esprit divin! 3 o Et telle qu'avant toutes choses,

Antienne. Vous êtes belle et bien parée, fille de Jérusalem, et terrible comme une armée rangée en bataille.

Telle soit-elle encor sans fin!

### CAPITULUM. (Ecclesiastici xxIV.)

In plateis, sicut cinnamomum et balsamum aromatizans odorem dedi; quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris.  $\hat{\mathbf{R}}$ . Deo gratias.

- ŷ. Post partum virgo inviolata permansisti.
- R. Dei genitrix, intercede pro nobis.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

- ŷ. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.

#### OREMUS.

Famulorum tuorum, quæsumus, Domine, delictis ignosce, ut qui tibi placere de actibus nostris non valemus, genitricis filii tui Domini nostri intercessione salvemur. Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum. A. Amen.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- y. Benedicamus Domino.
- R. Deo gratias.
- §. Fidelium animæ, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
  - il. Amen.

### CHAPITRE (Ecclésiastique, xxiv)

Dans les places, j'ai rendu une odeur pareille à celle de la cannelle et du baume aromatique, et répandu une senteur aussi agréable que celle de la myrrhe choisie. R. Rendons gráces à Dieu.

- \*. Vous êtes demeurée vierge sans tache après l'enfantement.
  - R. Mère de Dieu, intercédez pour nous.

Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

- ŷ. Seigneur, écoutez ma prière.
- R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

### ORAISON.

Nous vous supplions, Seigneur, de faire grâce aux péchés de vos serviteurs, afin que nous qui n'avons pas de quoi vous plaire par nos actions, nous puissions être sauvés par l'intercession de la mère de votre Fils, notre Seigneur. Nous vous en conjurons par le même Jésus-Christ notre Seigneur. A. Ainsi soit-il.

- ŷ. Seigneur, écoutez ma prière.
- R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.
- y. Bénissons le Seigneur.
- R. Rendons graces à Dieu.
- §. Que les âmes des fidèles reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
  - R. Ainsi soit-il.

# AD VESPERAS.

Ave, Maria, etc.

Mon Dieu, venez à mon Deus, in adjutorium aide, etc.1.

meum intende, etc.

Alleluia.

ANTIPHONA. Dum esset Rex.

### PSALMUS CIX.

Le Seigneur a dit à mon Seigneur: « Seyez-vous à ma dextre.

- « Jusqu'à ce que j'aye réduit vos ennemis à être l'escabeau de vos pieds.
- « Le Seigneur fera partir de Sion la verge de votre vertu : dominez au milieu de vos ennemis.
- « Le principe étoit avec vous au jour de votre vertu, dans les splendeurs des saints : je vous ai engendré de mes entrailles avant le point du jour, »

Le Seigneur l'a juré, et il

Dixit Dominus Domino meo: « Sede a dextris meis.

- « Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
- « Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum tuorum.
- « Tecum principium in die virtutis tuæ, in splendoribus sanctorum : ex utero ante luciferum genui te. »

Juravit Dominus, et non

1. Voyez ci-dessus, p. 76 et 130

# A VÈPRES.

Je vous salue, Marie, etc.

O grand Dieu, de qui tout procède, etc.4.

Louez le Seigneur.

Antienne. Lorsque le Roi.

### PSAUME CIX.

Le Seigneur vient de dire à son Verbe ineffable, Qui n'est pas moins que lui mon souverain Seigneur: « Viens te seoir à ma dextre, et rends-toi redoutable Par ce dernier comble d'honneur.

« Cependant mon courroux aura soin de descendre 5 Sur ceux qui t'aecabloient de leurs inimitiés; J'en confondrai l'audace, et je saurai les rendre Tels qu'un escabeau sous tes pieds.

« Je ferai de Sion partir l'éclat suprême Du sceptre universel qu'à tes mains j'ai promis : 10 Comme je règne au ciel, tu régneras de même Au milieu de tes ennemis.

« Au jour de ta vertu tu leur feras connoître, Par les saintes splendeurs de tes droits éclatants, Que mes regards féconds de mon sein t'ont fait naître 15 Avant la naissance des temps.

- « Je te l'ai trop juré pour m'en vouloir dédire :
  - 1. Voyez ci-dessus, p. 77 et 131.

ne s'en repentira point : vous êtes prêtre pour toute l'éternité selon l'ordre de Melchisédech.

pænitebit eum: tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech.

Le Seigneur est à votre droite; il a rompu et brisé les rois au jour de sa colère.

Dominus a dextris tuis; confregit in die iræ suæ reges.

Il jugera parmi les nations, il fera des ruines entières; il écrasera sur la terre les têtes de beaucoup de gens.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas; conquassabit capita in terra multorum.

Il boira de l'eau du torrent en son chemin, et c'est ce qui lui fera élever sa tête.

De torrente in via bibet, propterea exaltabit caput.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Dum esset Rex in accubitu suo, nardus mea dedit odorem suavitatis.

ANTIPHONA. Læva ejus.

### PSALMUS CXII.

Enfants, louez le Seigneur; louez le nom du Seigneur.

Laudate, pueri, Dominum; laudate nomen Domini.

Que le nom du Seigneur

Sit nomen Domini be-

| Selon Melchisédech tu seras prêtre et roi, |  |
|--------------------------------------------|--|
| Et je joindrai moi-même un éternel empire  |  |
| Au sacrifice offert par toi. »             |  |
|                                            |  |

2 0

Oui, Seigneur, oui, grand Dieu, ce divin salutaire, Qui se sied à ta dextre et nous donne tes lois, Viendra briser lui-même, au jour de sa colère, Les plus fermes trônes des rois.

Parmi les nations ces lois autorisées Feront tant de ruine et de tels châtiments, Qu'en mille et mille lieux les têtes écrasées Publieront ses ressentiments.

25

L'eau trouble du torrent lui servit de breuvage, Tant qu'il lui plut traîner son exil ici-bas, Et sa gloire en reçoit d'autant plus d'avantage, Que rudes furent ses combats.

3 0

Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!

3.5

Antienne. Lorsque le Roi étoit assis sur son lit, ma boite de nard a répandu une odeur de suavité.

ANTIENNE. Sa gauche.

#### PSAUME CXII.

Enfants, de qui les voix à peine encor formées Ne font que bégayer,

C'est à louer le nom du Seigneur des armées Qu'il les faut essayer.

Que ce nom soit béni dans toute l'étendue

5

soit béni, de ce moment jusqu'à l'éternité.

Du levant au couchant, le nom du Seigneur doit être loué.

Le Seigneur est élevé sur toutes les nations, et sa gloire va au-dessus des cieux.

Qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui habite aux lieux les plus hauts, et ne dédaigne pas de jeter l'œil sur les choses les plus basses qui soient au ciel et en la terre?

Il élève de terre le plus chétif, et tire le pauvre de dessus le fumier.

Il les place avec les princes, avec les princes de son peuple.

Il fait habiter la femme stérile avec joie dans sa maison, en la rendant mère de plusieurs enfants.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! nedictum, ex hoc nunc, et usque in sæculum.

A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus, et super cœlos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, et humilia respicit in cœlo et in terra?

Suscitans a terra inopem, et de stercore erigens pauperem,

Ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi sui :

Qui habitare facit sterilemin domo, matrem filiorum lætantem.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto!

| Que les siècles auront;<br>Que la gloire en soit même au delà répandue<br>De ce qu'ils dureront.                                                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| De climat en climat, ainsi que d'âge en âge, Il est à respecter; Et du nord au midi, de l'Inde jusqu'au Tage, Il le faut exalter.                            | 10 |
| Sa gloire, qui s'élève au-dessus des monarques,<br>Est seule sans défaut :<br>Bien qu'on en voie au ciel éclater mille marques,<br>Elle est encor plus haut. | 15 |
| Quel roi fait sa demeure au-dessus du tonnerre, Comme ce Dieu des Dieux, Qui voit de haut en bas et tout ce qu'a la terre, Et tout ce qu'ont les cieux?      | 20 |
| Il dégage le pauvre, et la pauvreté même, Du plus épais bourbier; Et tire le plus vil, par son pouvoir suprême, Du plus sale fumier.                         |    |
| Il les place lui-même à côté de leurs princes, Parmi les potentats; Il leur donne lui-même à régir leurs provinces, Et régler leurs États.                   | 25 |
| Il fait plus, il répand sur la femme stérile  La joie et le bonheur,  Et faisant de sa couche une terre fertile,  Il la met en honneur.                      | 30 |
| Gloire à ton Fils et toi, Père, cause des causes! Gloire à l'Esprit divin!                                                                                   |    |

Telle qu'elle a été, etc. Sicut erat, etc.

ANTIPHONA. Lava ejus sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me.

Antiphona. Nigra sum.

### PSALMUS CXXI.

Je me suis réjoui de ce Lætatus sum in his quæ qu'on m'a dit : nous irons en dicta sunt mihi: in domum la maison du Seigneur, etc. 1. Domini ibimus, etc.

Antiphona. Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem: ideo dilexit me Rex, et introduxit me in cubiculum suum.

ANTIPHONA. Jam hiems transiit.

### PSALMUS CXXVI.

Si le Seigneur ne bâtit la NisiDominusædificave-maison, c'est en vain qu'ont rit domum, in vanum la-travaillé ceux qui la bâ- boraverunt qui ædificant tissent, etc.2.

eam, etc.

ANTIPHONA. Jam hiems transiit, imber abiit et recessit : surge, amica mea, et veni.

Antiphona. Speciosa facta es.

### PSALMUS CXLVII.

Jérusalem, louez le Seigneur; Sion, louez votre Dieu.

Lauda, Jerusalem, Dominum; lauda Deum tuum, Sion:

Il a renforcé les serrures de vos portes, il a béni vos en- ras portarum tuarum, befants en vous.

Quoniam confortavitsenedixit filiis tuis in te;

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 182. - 2. Voyez ci-dessus, p. 202.

Telle encor maintenant qu'avant toutes les choses, 35 Et telle encor sans fin!

Antienne. Sa gauche passera sous ma tête, et sa droite m'embrassera.

Antienne. Je suis noire.

PSAUME CXXI.

O l'heureuse nouvelle! etc.1.

Antienne. Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem : c'est pourquoi le Roi m'a aimée, et m'a fait entrer dans sa chambre.

Antienne. L'hiver est déjà passé.

PSAUME CXXVI.

Que sert tout le pouvoir humain? etc.2.

Antienne. L'hiver est déjà passé, la pluie s'est écoulée et retirée : levez-vous, ma bien-aimée, et venez.

Antienne. Vous êtes devenue belle.

PSAUME CXLVII.

Louez, Jérusalem, louez votre Seigneur; Montagne de Sion, exaltez votre maître, Honorez-le de bouche, adorez-le de cœur: C'est de lui que vous tenez l'être.

De vos portes c'est lui qui soutient les verrous,
C'est lui qui dans vos murs tient tout en assurance;
Il y bénit vos fils, il les y comble tous
De richesses et d'abondance.

1. Vovez ci-dessus, p. 183.

Qui veillent nuit et jonr à garder une ville.

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus, p. 203. — En répétant à vêpres ce psaume qui est déjà à nonc. Corneille a ainsi modifié le vers 6 :

Qui posuit fines tuos pacem; et adipe frumenti satiat te;

C'est lui qui envoie sa parole à la terre, et sa parole court avec vitesse; Qui emittit eloquium suum terræ, velociter currit sermo ejus;

C'est lui qui donne la neige en forme de laine; il épart la bruine aussi menu que la cendre. Qui dat nivem sicut lanam, nebulam sicut cinerem spargit.

Il envoie sa glace comme des petits morceaux de cristal : qui pourra subsister devant la face de sa froidure? Mittit crystallum suam sicut buccellas : ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?

Il ne fera qu'envoyer sa parole pour rendre tout cela liquide : son esprit soufflera, et tout cela s'écoulera en eaux. Emittet verbum suum, et liquefaciet ea : flabit spiritus ejus, et fluent aquæ;

C'est lui qui annonce sa parole à Jacob, ses justices et ses jugements à Israël. Qui annuntiat verbum suum Jacob, justitias et judicia sua Israël.

Il n'a pas fait ainsi à toutes nations, et il ne leur a pas manifesté ses jugements. Non fecit taliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto!

| Par lui de tant de vœux la paix est le doux fruit, Par lui de vos confins elle s'est ressaisie; Du blé le mieux nourri que la terre ait produit C'est lui seul qui vous rassasie.          | 10  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pour le faire obéir dans les plus grands États,<br>Il n'a du haut des cieux qu'à dire une parole :<br>Ses ordres sont portés aux plus lointains climats<br>Plus vite qu'un oiseau ne vole. | 15  |
| C'est lui seul qui répand la neige à pleines mains,<br>Comme flocons de laine il l'oblige à descendre;<br>La bruine à son choix s'épart sur les humains,<br>Comme s'épartiroit la cendre.  | 20  |
| En perles de cristal que lui-même endurcit,<br>Il sème la froidure et laisse choir la glace;<br>Et quand cette froidure une fois s'épaissit,<br>Qui peut tenir devant sa face?             |     |
| D'un seul mot qu'il prononce il la résout en eaux : A peine il a parlé qu'elle devient liquide, Et d'un souffle il la fait couler à gros ruisseaux A travers la campagne humide.           | 2 5 |
| Il choisit Israël pour lui donner sa loi, Il lui daigne lui-même annoncer ses justices: C'est de lui qu'il se plaît à se dire le roi, Et recevoir les sacrifices.                          | 3 0 |
| Il n'en fait pas de même à toutes nations:  Non, ce n'est pas ainsi qu'avec tous il en use;  Et de ses jugements les saintes notions  Sont des grâces qu'il leur refuse.                   | 3.5 |

Gloire au Père, à son Verbe, à l'Esprit tout divin! Gloire soit en tous lieux à leur unique essence!

Telle qu'elle a été, etc. Sicut erat, etc.

Antiphona. Speciosa facta es et suavis in deliciis tuis, sancta Dei genitrix.

# CAPITULUM. (Ecclesiastici xxIV.)

Ab initio et ante sweula creata sum, et usque ad futurum sweulum non desinam; et in habitatione saneta coram ipso ministravi. Ñ. Deo gratias.

### HYMNUS.

Ave, maris stella, Dei mater alma, Atque semper virgo, Felix cœli porta.

Sumens illud ave Gabrielis ore, Funda nos in pace, Mutans Evæ nomen.

Solve vincla reis, Profer lumen cæcis, Mala nostra pelle, Bona cuncta posce.

10

15

Monstra te esse matrem : Sumat per te preces Qui, pro nobis natus, Tulit esse tuus.

Virgo singularis, Inter omnes mitis, Telle encor maintenant, et telle encor sans fin, Qu'avant que tout eût pris naissance!

40

Antienne. Vous êtes devenue belle, et pleine d'une admirable douceur dans vos délices, o sainte mère de Dieu.

# CHAPITRE. (Ecclésiastique, xxiv.)

J'ai été formée dès le commencement et avant les siècles, et je ne cesserai jamais d'être; et j'ai servi en sa présence dans la demeure sainte. R. Rendons-en grâces à Dieu.

### HYMNE.

Étoile de la mer, mère du Tout-Puissant, Toujours vierge, toujours étoile sans nuage, Porte du ciel ouverte au pécheur gémissant, Reçois notre humble hommage.

De nous, comme de l'ange, accepte ce salut;

Et dans une paix sainte affermissant notre âme,
Change l'impression que notre sang reçut

De la première femme.

Des captifs du péché romps les tristes liens, Aux esprits aveuglés rends de vives lumières, Chasse loin tous les maux, obtiens-nous tous les biens, Vierge, par tes prières.

Montre de pleins effets du pouvoir maternel : Fais qu'à remplir nos vœux cet Homme-Dieu s'applique, Qui pour rendre la vie à l'homme criminel Naquit ton fils unique.

O Vierge sans pareille en clémence, en bonté, Fais-lui de tous nos cœurs d'agréables victimes;

Nos culpis solutos, Mites fac et castos.

Vitam præsta puram, Iter para tutum, Ut videntes Jesum, Semper collætemur.

Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, Spiritui sancto, Tribus honor unus! R. Amen.

y. Diffusa est gratia in labiis tuis.

R. Propterea benedixit te Deus in æternum.

ANTIPHONA. Beata Mater.

CANTICUM BEATÆ MARIÆ. (Luca 1.)

Mon âme magnifie le Seigneur,

Magnificat anima mea Dominum,

Et mon esprit a tressailli de joie en Dieu, mon salutaire. Et exultavit spiritus meus in Deo, salutari meo,

Il a regardé la bassesse de sa servante; et à cause de cela toutes les générations me nommeront bienheureuse,

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ; ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,

Parce que le Tout-Puissant

Quia fecit mihi magna

Verses-y ta douceur, joins-y ta chasteté, Et lave tous nos crimes.

20

Épure notre vie, enflamme notre esprit; Du ciel par ton suffrage assure-nous la voie, Et fais-nous y goûter près de ton Jésus-Christ Une éternelle joie.

Gloire, louange, honneur et puissance au Très-Haut! 25 Gloire, honneur et louange à sa parfaite image! Gloire à l'Esprit divin, ainsi qu'eux sans défaut! A tous trois même hommage!

- y. La grâce est répandue en vos lèvres.
- R. C'est pourquoi Dieu vous a bénie à l'éternité.

Antienne. Mère bienheureuse.

CANTIQUE DE LA SAINTE VIERGE. (En Saint Luc, 1.)

Après un si haut privilége Dont il plaît au Seigneur de me gratifier, Je me dois toute entière à le magnifier, Et mon silence ingrat seroit un sacrilége.

Quand même je voudrois me taire, Un doux emportement parleroit malgré moi; Et cet excès d'honneur m'est une forte loi D'épanouir mon âme en Dieu, mon salutaire.

Il a regardé ma bassesse,
Il a du haut des cieux daigné s'en souvenir;
Et depuis ce moment tout le siècle à venir
Publiera mon bonheur par des chants d'allégresse.

La merveille tant attendue

a fait en moi de grandes choses, et a montré la vertu de son saint nom;

qui potens est, et sanctum nomen ejus;

Et sa miséricorde passe de race en race à ceux qui le craignent.

Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum.

Il a déployé la puissance de son bras, et mis les superbes bien loin de la pensée de leur cœur.

Fecit potentiam in brachio suo; dispersit superbos mente cordis sui.

Il a déposé de leur siége les plus puissants, et a exalté les plus ravalés.

Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.

Il a rempli de biens ceux qui étoient pressés de la faim, et renvoyé vides les opulents.

Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes.

Il a pris en sa protection Israël son serviteur, en rappelant le souvenir de sa miséricorde.

Suscepit Israël puerum suum, recordatus misericordiæ suæ.

Ainsi qu'il l'avoit promis à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour tout jamais.

Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in sæcula.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!

Gloria Patri et Filio, et Spiritui sancto!

De son pouvoir en moi fait voir l'immensité; Et je dois de son nom bénir la sainteté, Dont la vive splendeur sur moi s'est répandue.

15

De sa miséricorde sainte L'effort de race en race enfin tombe sur nous : Il en fait part à ceux qui craignent son courroux, Et je porte le prix d'une si digne crainte.

20

Son bras a montré sa puissance: Les projets les plus vains, il les a dispersés; Les desseins les plus fiers, il les a renversés, Et du plus haut orgueil abattu l'insolence.

25

Les plus invincibles monarques Se sont vus par sa main de leur trône arrachés; Et ceux que la poussière avoit tenus cachés Ont reçu de son choix les glorieuses marques.

3 o

Par des faveurs vraiment solides Il a rempli de biens ceux que pressoit la faim; Et ceux qui puisoient l'or chez eux à pleine main, Sa juste défaveur les a renvoyés vides.

35

C'est ce qui nous donne assurance Qu'il a pris Israël en sa protection, Et n'a point oublié la grâce dont Sion Avoit droit de flatter son illustre espérance.

Il la promit avec tendresse, Abraham et ses fils en eurent son serment: Tout ce qu'il leur jura paroît en ce moment, Et ce miracle enfin dégage sa promesse.

40

Gloire au Père, cause des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! CORNEILLE, IX

15

Telle qu'elle a été, etc. Sicut erat, etc.

Antiphona. Beata mater, et intacta virgo, gloriosa regina mundi, intercede pro nobis ad Dominum.

- v. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.

### OREMUS.

Concede nos famulos tuos, quæsumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa beatæ Mariæ semper virginis intercessione, a præsenti liberari tristitia, et æterna perfui lætitia. Per Christum Dominum nostrum. À. Amen.

### ANTIPHONA PRO SANCTIS.

Sancti Dei omnes, intercedere dignemini pro nostra omniumque salute.

- ý. Lætamini in Domino, et exultate, justi.
- R. Et gloriamini, omnes recti corde.

#### OREMUS.

Protege, Domine, populum tuum, et apostolorum tuorum Petri et Pauli, et aliorum apostolorum tuorum, patroeinio confidentem, perpetua defensione conserva.

Omnes sancti tui, quæsumus, Domine, nos ubique adjuvent, ut dum eorum merita recolimus, patrocinia sentiamus; et pacem

Telle encor maintenant, et telle encor sans fin, Qu'elle étoit en tous trois avant toutes les choses!

Antienne. Mère bienheureuse, et vierge immaculée, glorieuse reine du monde, intercédez pour nous envers le Seigneur.

y. Seigneur, écoutez ma prière.

R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

### ORAISON.

Seigneur, nous vous prions d'accorder à vos serviteurs une santé perpétuelle de l'esprit et du corps, et que par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, ils soient délivrés de la tristesse présente, et jouissent un jour de l'allégresse éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. R. Ainsi soit-il.

### ANTIENNE POUR LES SAINTS.

Saints de Dieu, daignez tous intercéder pour notre salut et pour celui de tous.

- §. Justes, réjouissez-vous au Seigneur, et montrezvous remplis d'allégresse.
- R. Et que tous ceux<sup>1</sup> qui ont le cœur droit se glorifient en lui.

#### ORAISON.

Seigneur, protégez votre peuple, qui se confie en l'intercession de saint Pierre et de saint Paul, et de vos autres apôtres, et conservez-le par une défense perpétuelle.

Nous vous supplions, Seigneur, que tous vos saints nous assistent partout, afin que cependant que nous re-

<sup>1.</sup> Ceux est omis dans l'édition de 1670. C'est évidemment une faute : voyez plus haut, p. 163.

tuam nostris concede temporibus, et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam: iter, actus et voluntates nostras, et omnium famulorum tuorum, in salutis tuæ prosperitate dispone; benefactoribus nostris sempiterna bona retribue; et omnibus fidelibus defunctis requiem æternam concede. Per Christum Dominum nostrum, etc. À. Amen.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- v. Benedicamus Domino.
- R. Deo gratias.
- Fidelium animæ, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
  - R. Amen.

nouvelons ici-bas la mémoire de leurs mérites, nous ressentions les effets de leur protection auprès de vous. Accordez la paix à nos jours, repoussez de votre Église toute sorte de méchanceté: disposez notre démarche, nos actions, nos volontés, et celle de tous vos serviteurs, dans la prospérité du salut qui vient de vous; donnez des biens éternels pour rétribution à nos bienfaiteurs; et accordez le repos éternel à tous les fidèles défunts. Nous vous en conjurons par Jésus-Christ notre Seigneur. À. Ainsi soit-il.

- y. Seigneur, écoutez ma prière.
- R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.
- y. Bénissons le Seigneur.
- R. Rendons grâces à Dieu.
- y. Que les âmes des fidèles reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
  - R. Ainsi soit-il.
- 1. Dans l'édition originale il y a celle, au singulier, de même que plus haut, p. 163.

# AD COMPLETORIUM.

Ave, Maria, etc.

Convertissez-nous, ô Dieu, qui êtes notre salutaire;

Et détournez votre colère de nous.

e nous.

Mon Dieu, venez à mon aide, etc. 1.

Alleluia.

Converte nos, Deus salutaris noster;

Et averte iram tuam a nobis.

Deus, in adjutorium meum intende, etc.

### PSALMUS CXXVIII.

Ils m'ont attaqué souvent depuis ma jeunesse : qu'Israël le dise maintenant.

Ils m'ont attaqué souvent depuis ma jeunesse; mais ils n'ont pu rien faire contre moi.

Les pécheurs ont fabriqué sur mon dos, et n'ont fait que prolonger leur iniquité.

Le Seigneur, comme juste qu'il est, a haché la tête des pécheurs: que tous ceux qui haïssent Sion soient confus et renversés en arrière.

1. Voyez ci-dessus, p. 76.

Sæpe 'expugnaverunt me a juventute mea : dicat nunc Israël.

Sæpe expugnaverunt me a juventute mea; etenim non potuerunt mihi.

Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores: prolongaverunt iniquitatem suam.

Dominus justus concidit cervices peccatorum: confundantur et convertantur retrorsum omnes qui oderunt Sion.

1 5

### A COMPLIES.

Je vous salue, Marie, etc.

Seigneur, de tous les cœurs qui cherchent à vous plaire L'unique salutaire,

Convertissez notre âme, et détournez de nous Votre juste courroux.

O grand Dieu, de qui tout procéde, etc. 1.

Louez le Seigneur.

### PSAUME CXXVIII.

Dès mes plus jeunes ans les pécheurs ont sans cesse Par d'injustes complots attaqué ma foiblesse. Jacob, qu'ils ont poussé longtemps si vivement, A droit de dire hautement:

Dès mes plus jeunes ans les pécheurs ont sans cesse 5
Par d'injustes complots attaqué ma foiblesse:
Ils ont voulu me perdre et me faire la loi,
Mais ils n'ont rien pu contre moi.

Ces méchants ont forgé sur mon dos plus de crimes Qu'au désert tous les ans n'en portent nos victimes, 10 Et n'ont fait, pour tout fruit de leur méchanceté, Qu'augmenter leur iniquité.

Le Seigneur a sur eux renversé leurs tempêtes; Son bras, juste vengeur, a foudroyé leurs têtes: Ainsi soient terrassés, à leur confusion,

Tous les ennemis de Sion!

1. Voyez ci-dessus, p. 77.

Qu'ils deviennent comme le foin qui croît sur les toits, lequel est séché avant qu'on l'arrache; Fiant sicut fænum tectorum, quod priusquam evellatur exaruit;

Dont le moissonneur ne remplit point sa main; et dont ne daigne remplir son sein celui qui ramasse des poignées d'épis sur le champ moissonné. De quo non implevit manum suam, qui metit; et sinum suum, qui manipulos colligit.

Et les passants n'ont point dit : « La bénédiction du Seigneur soit sur vous! nous vous bénissons au nom du Seigneur. » Et non dixerunt qui præteribant: «Benedictio Domini super vos! benedicimus vobis in nomine Domini. »

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

### PSALMUS CXXIX.

Seigneur, je me suis écrié vers vous des lieux profonds; Seigneur, exaucez mon oraison. De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam.

Que vos oreilles se rendent attentives à la voix de ma supplication. Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.

Seigneur, si vous prenez

Si iniquitates observa-

Qu'ils deviennent pareils à ce foin inutile Qui sur le haut des toits pousse un tuyau débile, Et ne s'y montre aux yeux que pour le voir sécher Avant qu'on l'en puisse arracher.

20

Qu'ils deviennent pareils à ces méchantes herbes, Dont jamais moissonneur n'a ramassé de gerbes; Que tient le glaneur même indignes de sa main, Et n'en daigne remplir son sein.

Les passants, qui sauront quelle est leur injustice, Ne leur diront jamais : « Le Seigneur vous bénisse, Le Seigneur vous appuie, ainsi que notre cœur Vous bénit au nom du Seigneur! »

Gloire au Père éternel! gloire au Verbe ineffable!
Gloire à leur Esprit saint, ainsi qu'eux adorable!
Et telle qu'elle étoit avant les premiers jours,
Telle soit-elle encor toujours!

3 o

5

#### PSAUME CXXIX.

Des abîmes profonds où mon péché me plonge, Jusqu'à toi j'ai poussé mes cris; Tu vois mon repentir et l'ennui qui me ronge: Seigneur, ne reçois pas mes vœux avec mépris.

Prête à mes longs soupirs cette oreille attentive
Qui n'entend point sans secourir:

Jette sur les élans d'une douleur si vive
Cet œil qui ne peut voir de maux sans les guérir.

Pour grands que soient les miens, je le dis à ma honte, Seigneur, je les ai mérités;

garde à toutes les iniquités, qui osera vous attendre? veris, Domine, Domine, quis sustinebit?

Vous avez un fonds inépuisable de clémence; et à cause de votre loi, Seigneur, je vous ai attendu.

Quia apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Mon âme a attendu le Seigneur sur sa parole : mon âme a espéré au Seigneur. Sustinuit anima mea in verbo ejus: speravit anima mea in Domino.

Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, Israël doit espérer au Seigneur;

A custodia matutina usque ad noctem, speret Israël in Domino;

Parce qu'il y a miséricorde chez le Seigneur, et pleine abondance de rédemption; Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio;

Et il rachètera lui-même Israël de toutes ses iniquités.

Et ipse redimet Israël ex omnibus iniquitatibus ejus.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Telle qu'elle a été, etc. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

3 5

| Mais qui subsistera, si tu demandes conte <sup>1</sup><br>De tout l'emportement de nos iniquités?                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Auprès de ta justice il est une clémence Que souvent tu choisis pour loi: Elle est inépuisable, et c'est son indulgence Qui m'a fait jusqu'ici subsister devant toi.        | 1 5 |
| Je me suis soutenu, Seigneur, sur ta parole, Dans ce que je n'ai su parer. Un Dieu n'afflige point qu'ensuite il ne console: C'est ce que tes bontés m'ordonnent d'espérer. | 2 ( |
| Espère ainsi que moi, peuple de la Judée : Fils de Jacob, espérez tous. Et du matin au soir, gardez la sainte idée D'espérer en sa grâce en craignant son courroux.         |     |
| A sa miséricorde il n'est point de limites :  Il en a des trésors cachés,  Et prépare lui-même un excès de mérites  A racheter bientôt l'excès de nos péchés.               | 2 5 |
| Attends donc, Israël, attends avec courage<br>L'effet de ce qu'il a promis :<br>Il paîra ta rançon, rompra ton esclavage,<br>Et brisera les fers où ton péché t'a mis.      | 3 0 |
| Gloire au Père éternel, la première des causes!<br>Gloire au Fils, à l'Esprit divin!<br>Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses,                                     | 3 5 |

Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

<sup>1.</sup> Voyez tome I, p. 150, note 1-a.

#### PSALMUS CXXX.

Seigneur, mon cœur ne s'est point exalté, et mes yeux ne se sont point élevés. Domine, non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei;

Je n'ai point porté mes pas aux grandeurs, ni aux choses merveilleuses au delà de ma portée.

Neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me.

Si je n'ai point eu d'humbles sentiments de moi-même, et si j'ai exalté mon âme :

Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam:

Tel qu'est le déplaisir d'un enfant nouveau sevré entre les bras de sa mère qui lui refuse son lait, telle soit en mon âme la rétribution de mon orgueil!

Sicut ablactatus est super matre sua, itaretributio in anima mea!

Qu'Israël espère au Seigneur, depuis ce moment jusqu'à tout jamais.

SperetIsraëlinDomino, ex hoc nunc et usque in sæculum.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

HYMNUS.

Memento, salutis auctor, etc.1.

1. Voyez ci-dessus, p. 166.

5

10

15

20

### PSAUME CXXX.

Je n'ai point soupiré pour cette indépendance Où veut monter l'orgueil par des droits usurpés : Vers elle aucuns regards ne me sont échappés, Non pas même par imprudence.

Vous le savez, Seigneur, ma plus vaste pensée Ne m'a jamais enflé d'aucune ambition, Ni fait chercher l'éclat d'une illustre action, Pour voir ma fortune haussée.

Si j'ai manqué d'avoir ce mépris de moi-même, Cet humble sentiment que vous m'avez prescrit; Si j'ai laissé jamais surprendre mon esprit A la splendeur du diadème :

Puisse votre rebut se rendre aussi sévère, Aussi rude à mon cœur mortellement navré, Qu'est sensible à l'enfant nouvellement sevré Le refus du lait de sa mère!

Porte, porte au Seigneur ta pleine confiance, Israël, peuple élu, qu'il a daigné bénir; Et depuis ce moment jusqu'à tout l'avenir, Dédaigne toute autre espérance.

Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Telle encor maintenant, et telle encor sans fin, Qu'elle étoit avant toutes choses!

#### HYMNE.

Bénin sauveur de la nature, etc.1.

1. Voyez ci-dessus, p. 167.

CAPITULUM. (Ecclesiastici xxIV.)

Ego mater pulchræ dilectionis, et timoris, et magnitudinis, et sanctæ spei. À. Deo gratias.

- ý. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix.
- A. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Antiphona. Sub tuam præsidium.

# CANTICUM SIMEONIS. (Lucæ 11.)

Seigneur, vous laissez maintenant aller votre serviteur en paix, suivant votre parole; Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum, in pace;

Parce que mes yeux ont vu votre salutaire, Quia viderunt oculi mei salutare tuum,

Que vous avez préparé devant la face de tous les peuples, Quod parasti ante faciem omnium populorum,

Pour servir de lumière à éclairer les nations, et faire la gloire d'Israël votre peuple. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuæ Israël.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

### CHAPITRE. (Ecclésiastique, xxIV.)

Je suis la mère de la belle dilection, et de la crainte, et de la grandeur, et de la sainte espérance. À. Rendons-en grâces à Dieu.

ŷ. Priez pour nous, sainte mère de Dieu.

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.

Antienne. C'est sous votre protection.

CANTIQUE DE SIMÉON. (En saint Luc, II.)

Enfin, suivant votre parole, Vous me laissez aller en paix, Seigneur, et mon âme s'envole Au sein d'Abraham pour jamais.

Vous avez daigné satisfaire De mes yeux le plus doux souci : Ils ont vu votre salutaire, Et n'ont plus rien à voir ici.

C'est le salutaire suprême, Que vos saintes prénotions Vous ont fait préparer vous-même Devant toutes les nations.

Par cette lumière adorable Les gentils seront éclairés, Et d'une gloire incomparable Vos peuples seront honorés.

Gloire au Père, cause des causes! Gloire au Fils, à l'Esprit divin! Et telle qu'avant toutes choses, Telle soit-elle encor sans fin! 15

10

5

20

### 240 L'OFFICE DE LA SAINTE VIERGE.

Antiphona. Sub tuum præsidium confugimus, sancta Dei genitrix: nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, virgo gloriosa et benedicta.

Kyric, eleison. Christe, eleison. Kyric, eleison.

- y. Domine exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.

#### OREMUS.

Beatæ et gloriosæ semperque virginis Mariæ, quæsumus, Domine, intercessio gloriosa nos protegat, et ad vitam perducat, æternam. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum. À. Amen.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- y. Benedicamus Domino.
- R. Deo gratias.

#### BENEDICTIO.

Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater, et Filius, et Spiritus sanctus. À. Amen. Antienne. C'est sous votre protection que nous nous réfugions, sainte mère de Dieu : ne dédaignez pas nos prières dans les besoins où nous sommes, mais délivreznous en tout temps de tous périls, vierge glorieuse et bénie.

Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitie de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

- ŷ. Seigneur, écoutez ma prière.
- R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

#### ORAISON.

Nous vous demandons, Seigneur, que la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge nous protége et nous conduise à la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, votre Fils, qui étant Dieu comme vous, vit et règne avec vous, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. À. Ainsi soit-il.

- ŷ. Seigneur, écoutez ma prière.
- R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous1.
- 1. La traduction s'arrête ici, au bas de la page 167 de l'édition originale; la page 168 est occupée par la fin du texte latin, et, quoiqu'on lise au bas de cette page 168 la réclame : « \* Bénissons, » la page 169 contient le titre des sept psaumes pénitentiaux.

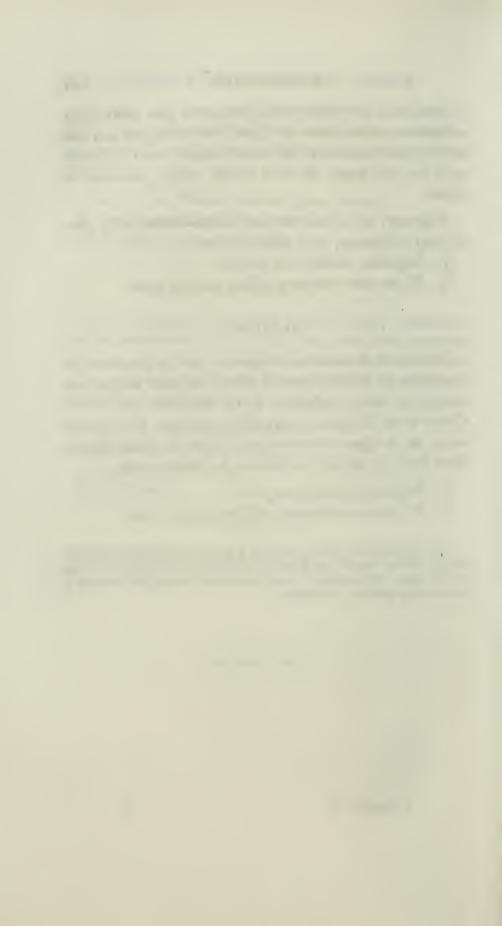

### LES

# SEPT PSAUMES

PÉNITENTIAUX

# SEPTEM PSALMI

# POENITENTIALES.

Antiphona. Ne reminiscaris.

PSALMUS VI.

Seigneur, ne me reprenez point en votre fureur, et ne me corrigez point en votre colère.

tuo arguas me, neque in ira tua corripias me.

Miserere mei, Domine,

Domine, ne in furore

Prenez pitié de moi, Seigneur, dans l'infirmité où je suis : guérissez-moi d'un mal qui a ébranlé tous mes os. Miserere mei, Domine, quoniam insirmus sum: sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea;

Mon âme en est toute troublée; mais vous, Seigneur, jusques à quand me délaisserez-vous? Et anima mea turbata est valde; sed tu, Domine, usquequo?

Seigneur, tournez les yeux sur moi, et délivrez mon âme : rendez-moi la santé par votre miséricorde. Convertere, Domine, et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam;

Vous savez que parmi les morts aucun ne se souvient de vous; et dans l'enfer qui chantera vos louanges? Quoniam non est in morte qui memor sit tui; in inferno autem quis confitebitur tibi?

# LES SEPT PSAUMES

# PÉNITENTIAUX.

Antienne. Ne vous ressouvenez point.

PSAUME VI.

Je l'avouerai, Seigneur, votre juste colère Ne peut avoir pour moi trop de sévérité; Mais ne me corrigez qu'en père, Et non pas en maître irrité.

Avec compassion regardez ma foiblesse:
Je souffre sans relâche et languis sans repos.
Guérissez-moi, le mal me presse,
Et passe jusque dans mes os.

Mon âme en est troublée, et ne sait plus qu'attendre, Tant chaque jour l'accable et de crainte et d'horreur : Jusques où voulez-vous étendre Les marques de votre fureur?

Détournez-en le cours qui sur moi se déborde;
Du torrent qui bondit venez me préserver:

C'est à votre miséricorde
Qu'il appartient de me sauver.

L'empire de la mort, sous qui mon cœur succombe, Nous laisse-t-il de vous le moindre souvenir? Et le silence de la tombe Nous apprend-il à vous bénir?

Je me suis tourmenté jusqu'ici à gémir : je ferai plus, je laverai mon lit toutes les nuits, et arroserai ma couche de mes larmes.

Mon œil en a été troublé de fureur; et j'en suis envieilli à la vue de tous mes ennemis.

Retirez-vous de moi, vous tous qui ne faites que des œuvres d'iniquité; et sachez que le Seigneur a exaucé la voix de mes pleurs.

Oui, sachez que le Seigneur a exaucé ma prière, et qu'il a bien reçu mon oraison.

Que mes ennemis rougissent de honte et se troublent; qu'ils rougissent et tournent le dos avec la dernière promptitude.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. Laboravi in gemitu meo: lavabo per singulas noctes lectum meum, lacrymis meis stratum meum rigabo.

Turbatus est a furore oculus meus; inveteravi inter omnes inimicos meos.

Discedite a me, omnes qui operamini iniquitatem, quoniam exaudivit Dominus vocem fletusmei.

Exaudivit Dominus deprecationem meam; Dominus orationem meam suscepit.

Erubescant et conturbentur vehementer omnes inimici mei; convertantur et erubescant valde velociter.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

#### PSALMUS XXXI.

Bienheureux sont ceux à qui leurs iniquités sont remises, et ceux de qui les péchés sont couverts.

Beati quorum remissæ suntiniquitates, etquorum tecta sunt peccata.

## LES SEPT PSAUMES PÉNITENTIAUX. Abattu de tristesse et travaillé d'alarmes, Soupirer et gémir, c'est tout ce que je puis; Et baigner mon lit de mes larmes Ce sont mes plus heureuses nuits. Mon œil épouvanté de toutes parts n'envoie Que des regards troublés d'un si cuisant malheur; Et mes ennemis ont la joie De me voir blanchir de douleur. Sortez d'auprès de moi, noirs ouvriers du crime, Qu'on voyoit si ravis de me voir aux abois : 3 o Du Seigneur la bonté sublime Daigne entendre ma triste voix. Mes larmes ont monté jusque devant sa face, Il a reçu mes vœux, mes soupirs l'ont touché; Mes cris en ont obtenu grâce : 35 Il n'a plus d'yeux pour mon péché. Allez, qu'à votre tour la misère vous trouble : Rougissez tous de honte en cette occasion; Et que chaque moment redouble Cette prompte confusion. 40 Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin!

#### PSAUME XXXI.

Heureux sont les mortels dont les saints artifices Ont lavé les péchés par des pleurs assidus, Et par le rude choix de leur justes supplices Les ont si bien couverts que Dieu ne les voit plus.

Et telle qu'avant toutes choses, Telle soit-elle encor sans fin!

Bienheureux celui à qui Dieu n'a point imputé de péché, et dans l'esprit duquel il ne se trouve aucune fraude. Beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum, necest in spiritu ejus dolus.

Parce que j'ai voulu taire mon péché, mes os se sont envieillis, et mes maux m'ont fait crier toute la journée;

Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea, dum clamarem tota die;

Car votre main s'est appesantie sur moi jour et nuit; et ma misère ne m'a converti que quand ses épines m'ont percé. Quoniam die ac nocte gravata est super me manus tua; conversus sum in ærumna mea, dum consigitur spina.

Alors je vous ai fait connoître mon péché, et j'ai cessé de cacher mon injustice. Delictum meum cognitum tibi feci, et injustitiam meam non abscondi.

J'ai dit hautement: « Je confesserai mon injustice au Seigneur contre moi; » et vous m'avez pardonné aussitôt l'inhumanité de mon crime. Dixi: « Consitebor adversum me injustitiam meam Domino; » et tu remisisti impietatem peccati mei.

C'est sur cet exemple que tout homme saint vous adressera ses prières, tandis que le temps y est propre;

Pro hac orabit ad te omnis sanctus, in tempore opportuno;

Et dans les déluges des grandes eaux, elles n'approcheront point de lui. Verum tamen in diluvio aquarum multarum, ad eum non approximabunt. Plus heureux l'homme encor dont l'innocente vie N'a rien que Dieu lui veuille imputer à forfait, L'homme en qui jamais fourbe et jamais calomnie N'infecte ce qu'il dit, n'empeste ce qu'il fait.

Mon crime s'est longtemps caché sous le silence, Mes maux en sont accrus, mon visage envieilli; Et les cris que m'arrache enfin leur violence, Sont le fruit douloureux que j'en ai recueilli.

Mon âme en a senti ta main appesantie Sous leur fardeau secret m'accabler nuit et jour; Mon corps en a senti sa vigueur amortie, Et l'angoisse a plus fait sur moi que ton amour.

15

20

C'est elle qui me force à ne te plus rien taire; Je veux t'avouer tout, Seigneur, et hautement: Me dire un assassin, un traître, un adultère, En accepter la honte, aimer le châtiment.

En vain, mon âme, en vain cet aveu t'effarouche: Il faut servir à Dieu de témoins contre nous. Vois que ces mots à peine ont sorti de ma bouche, Qu'ils m'ont rendu sa grâce et fléchi son courroux.

C'est comme en doit user une âme qui n'aspire Qu'à rentrer au vrai calme où met la sainteté : Il faut qu'elle s'accuse, il faut qu'elle soupire, Tandis qu'elle a le temps d'implorer sa bonté.

Que la fureur des eaux par un nouveau déluge Sur les plus hauts rochers ose encor s'élever : 30 Quand l'homme t'a choisi, Seigneur, pour son refuge, Ces eaux jusques à lui ne sauroient arriver.

Vous êtes mon refuge dans la tribulation qui m'a environné: délivrez-moi de celles qui m'environnent, vous qui êtes ma joie.

« Je te donnerai de l'intelligence, je t'instruirai dans la voie où tu marcheras; je tiendrai fermement les yeux sur toi. »

Ne devenez pas semblables au cheval et au mulet, qui n'ont aucun entendement.

Seigneur, serrez avec le mors et la bridé les mâchoires de ceux qui leur ressemblent, et qui ne veulent point approcher de vous pour vous obéir.

Les fléaux du pécheur sont en grand nombre; mais la miséricorde environnera celui qui espère au Scigneur.

Justes, réjouissez-vous au Seigneur; et que tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient en lui.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. Tu es refugium meum a tribulatione quæ circumdedit me: exultatio mea, erue me a circumdantibus me.

« Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac qua gradieris; firmabo super te oculos meos. »

Nolite fieri sicut equus et mulus, quibus non est intellectus.

In camo et freno maxillas eorum constringe, qui non opproximant ad te.

Multa flagella peccatoris; sperantem autem in Domino misericordia circumdabit.

Lætamini, justi, in Domino; et gloriamini, omnes recti corde.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

3 5

« Oui, je te donnerai, me dis-tu, la prudence, Pour servir à tes pas de règle et de flambeau; Je t'instruirai moi-même en ma haute science, Et j'aurai l'œil sur toi jusque dans le tombeau. »

4.0

Vous donc, si vous voulez éviter les tempêtes Que son juste courroux roule à chaque moment, Mortels, ne soyez pas semblables à des bêtes Qui manquent de raison et de discernement.

Domptez avec le mors, domptez avec la bride

Ces esprits durs et fiers, ces naturels brutaux,

Qui refusent, Seigneur, de vous prendre pour guide:

Hommes, mais après tout, moins hommes que chevaux.

Il est mille fléaux pour le pécheur rebelle Qui ne veut suivre ici que son propre vouloir; Mais la miséricorde est un rempart fidèle Pour quiconque à vous seul attache son espoir.

Faites-en éclater une pleine allégresse, Justes, sans crainte aucune ou de trouble, ou d'ennui; Et vous, cœurs purs et droits, glorifiez sans cesse 55 L'auteur de votre joie, et vous-mêmes en lui.

Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

6 o

#### PSALMUS XXXVII.

Seigneur, ne me reprenez point en votre fureur, et ne me châtiez point en votre colère.

Vos flèches se sont enfoncées en mon corps, et vous avez affermi votre main sur moi.

Il n'y a rien de sain en ma chair à la vue de votre colère : il n'y a aucune paix en mes os à la vue de mes péchés.

Le comble de mes iniquités s'est élevé au-dessus de ma tête; et comme un fardeau très-lourd elles se sont appesanties sur moi.

J'ai été assez fou pour négligermes plaies, et la pourriture et la corruption se sont mises dans leurs cicatrices.

J'en suis devenu misérable et tout courbé, et tout le long du jour je ne marche qu'avec un accablement de tristesse.

Mes reins se sont remplis d'illusions; et il n'y a rien de sain en ma chair. Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me;

Quoniam sagittætuæinfixæ sunt mihi, et confirmasti super me manum tuam.

Non est sanitas in carne mea a facie iræ tuæ: non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum;

Quoniam iniquitates meæ supergressæ sunt caput meum; et sicut onus grave gravatæ sunt super me.

Putruerunt et corruptæ sunt cicatrices meæ, a facie insipientiæ meæ.

Miser factus sum et curvatus sum usque in finem : tota die contristatus ingrediebar;

Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus; et non est sanitas in carne mea.

#### PSAUME XXXVII.

Seigneur, quand tu voudras convaincre ma foiblesse, Mets à part la fureur de tes ressentiments, Et ne consulte point ton ire vengeresse Sur le choix de mes châtiments.

Les flèches que sur moi ton bras a décochées

De leurs pointes d'acier hérissent tout mon cœur,

Et ta main enfonçant leurs atteintes cachées

S'est affermie en sa rigueur.

Je ne vois sur ma chair que blessures mortelles, Qu'ulcères qu'à toute heure ouvrent de nouveaux traits: Mes crimes ont pour moi des pointes éternelles Qui de mes os chassent la paix.

15

Ces crimes entassés élèvent sur ma tête
Des eaux de ta colère un fier débordement;
Et d'un fardeau si lourd la pesanteur m'apprête
Un long et triste accablement.

Ma folie a longtemps négligé ma blessure : Elle en a vu sans soin la plaie et les tumeurs, Et voit honteusement tourner en pourriture La corruption des humeurs.

La misère m'accable et la douleur me presse : J'en marche tout courbé, j'en vis tout abattu; Et partout où je vais, l'excès de ma tristesse M'y traîne foible et sans vertu.

Ce n'est qu'illusion que l'éclat de ma vie,
Qu'un vieux songe qui flatte, et qu'on rappelle en vain:
Il fait place à l'horreur de cette chair pourrie,
Et d'un corps qui n'a rien de sain.

J'ai été affligé et abattu jusqu'à l'excès, et les gémissements de mon cœur ont ressemblé à des rugissements.

Seigneur, tout mon desir est exposé à votre vue; et mon gémissement ne vous a point été caché.

Mon cœur n'est que trouble, ma vertu m'a abandonné; et la lumière même de mes yeux n'est pas avec moi.

Mes amis et mes proches ne se sont approchés de moi que pour me nuire, ou du moins ils se sont arrêtés à me regarder sans me secourir.

Ceux qui étoient le plus près de ma personne s'en sont éloignés, tandis que ceux qui cherchoient à m'ôter la vie s'y portoient avec la dernière violence;

Et ceux qui cherchoient à me procurer toutes sortes de maux n'avoient en la bouche que des mensonges, et ne pensoient tout le jour qu'à des tromperies.

Quant à moi, je ne les écou-

Afflictus sum et humiliatus sum nimis : rugiebam a gemitu cordis mei.

Domine, ante te omne desiderium meum; et gemitus meus a te non est absconditus;

Cormeum conturbatum est, dereliquit me virtus mea; et lumen oculorum meorum et ipsum non est mecum.

Amici mei et proximi mei adversum me appropinquaverunt et steterunt;

Et qui juxta me erant de longe steterunt; et vim faciebant qui quærebant animam meam;

Et qui inquirebant mala mihi locuti sunt vanitates, et dolos tota die meditabantur.

Ego autem, tanquam

Dans ces afflictions et ces gênes cruelles, Quand je crois ne pousser que des gémissements, Je sens de nouveaux maux et des rigueurs nouvelles Les tourner en rugissements.

Seigneur, jetez les yeux sur ma douleur profonde: Vous savez mes desirs, vous les connoissez tous; Et j'ai beau déguiser ces maux à tout le monde, Ils n'ont rien de caché pour vous.

35

Mon cœur est plein de trouble, et ma vigueur entière M'abandonne et m'expose à des âmes sans foi; Et celui qui servoit à mes yeux de lumière Lui-même n'est plus avec moi.

40

Son exemple a séduit mes amis et mes proches: Ils ont vu ma misère, et s'en sont écartés, Et ces lâches esprits reviennent aux approches, Sous l'étendard des révoltés.

Les plus attachés même à chercher ma présence M'ont regardé de loin sans m'offrir de secours, Et laissé sans obstacle agir la violence Qui cherchoit à trancher mes jours.

45

De ceux qui m'ont haï les langues mensongères Par des contes en l'air chaque jour m'ont noirci; Et leurs fourbes sans cesse ont forgé des chimères Par qui mon nom fût obscurci.

5 o

J'ai fait la sourde oreille, et refusé d'entendre

tois non plus que si j'eusse été sourd, et n'ouvrois non plus la bouche que si j'eusse été muet; surdus, non audiebam; et sicut mutus, non aperiens os suum;

Et je suis devenu comme un homme qui n'entend point, et qui n'a point de quoi repartir; Etfactus sum sicut homo non audiens, et non habens in ore suo redargutiones;

Mais vous m'avez vu alors espérer en vous; et à cause de cela, Seigneur, mon Dieu, vous m'exaucerez. Quoniam in te, Domine, speravi: tu exaudies me, Domine, Deus meus;

Je vous ai prié d'empêcher que mes ennemis ne se réjouissent de mes misères, eux qui se glorifient si hautement dès qu'ils voient que mes pieds chancellent. Quia dixi: « Nequando supergaudeant mihi inimici mei; » et dum commoventur pedes mei, super me magna locuti sunt;

Je suis préparé à souffrir toute sorte de fléaux, et la douleur que j'ai méritée pour punition est toujours devant mes yeux. Quoniam ego in flagella paratus sum, et dolor meus in conspectu meo semper;

J'avouerai à tout le monde mon injustice; et mon péché occupera toujours ma pensée. Quoniam iniquitatem meam annuntiabo; et cogitabo pro peccato meo.

Cependant mes ennemis vivent, et s'affermissent incessamment contre moi; et le nombredeceux qui me haïssent s'est multiplié de jour en jour. Inimici autem mei vivunt et confirmati sunt super me; et multiplicati sunt qui oderunt me inique.

| LES | SEPT | PSA | UMES | PÉNITENTIAUX. | 257 |
|-----|------|-----|------|---------------|-----|
|-----|------|-----|------|---------------|-----|

Ce que de l'imposture osoit l'indigne cours; Et ma bouche muette a dédaigné de rendre Réponse aucune à leurs discours.

5 5

J'ai mieux aimé passer pour un homme incapable Et de rien écouter, et de rien démentir; Ou plutôt pour un homme, ou stupide, ou coupable, Qui n'a point de quoi repartir. 60

Vous répondrez pour moi, Seigneur, et je l'espère, Moi qui n'ai jamais eu d'espérance qu'en vous, Vous saurez, et bientôt, exaucer la prière Que je vous en fais à genoux.

Vous ne permettrez point qu'une pleine victoire 65 Mette au-dessus de moi ces esprits insolents, Eux qui n'ont déjà pris que trop de vaine gloire D'avoir vu mes pas chancelants.

S'il faut souffrir encore un coup de fouet plus rude, Je suis prêt, déployez votre sévérité: 70 Ma peine est au-dessous de mon ingratitude, Et mon crime a tout mérité.

Je l'avouerai tout haut, pour rendre mieux connue L'infâme énormité de tout ce que j'ai fait; J'v pense nuit et jour, et n'ai devant la vue 75 Que l'image de mon forfait.

Mais faut-il cependant que mes ennemis vivent, Avec tant d'avantage affermis contre moi, Et que le nombre accru de ceux qui me poursuivent

A jamais me fasse la loi?

80

Ceux qui rendent le mal pour le bien médisoient de moi, parce que je n'avois que de la bonté. Qui retribuunt mala pro bonis detrahebant mihi, quoniam sequebar bonitatem.

Seigneur, mon Dieu, ne me délaissez pas: ne partez point d'auprès de moi. Ne derelinquas me, Domine, Deus meus: ne discesseris a me.

Venez promptement à mon secours, vous, Seigneur, qui êtes le Dieu de mon salut. Intende in adjutorium meum, Domine, Deus salutis mex.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

#### PSALMUS L.

Mon Dieu, ayez pitié de moi, selon la grandeur de votre miséricorde; Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam;

Et selon la multitude de vos commisérations, effacez mon iniquité. Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

Lavez de plus en plus la tache de cette iniquité, et nettoyez-moi de mon crime. Amplius lava me ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me;

J'ai connu la grandeur de

Quoniam iniquitatem

Vous voyez à quel point enflent leur médisance Ceux dont l'injuste aigreur rend le mal pour le bien; A quel point ma bonté, réduite à l'impuissance, Les porte à ne douter de rien.

Ne m'abandonnez pas à toute ma disgrâce;
Autre que vous, Seigneur, ne peut me relever:
Ne vous éloignez pas que ce torrent ne passe,
Vous qui seul m'en pouvez sauver.

Venez, venez, mon Dieu, venez tôt à mon aide Contre tant de malheurs qui m'ont choisi pour but, 90 Vous qui de tous mes maux êtes le seul remède, Et l'espoir seul de mon salut.

Gloire au Père éternel, la première des causes!
Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin!
Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses,
Telle soit-elle encor sans fin!

#### PSAUME L.

Prenez pitié de moi, Seigneur, Suivant ce qu'a d'excès votre miséricorde : Souffrez qu'en ma faveur son torrent se déborde, Et désarme votre rigueur.

Au lieu de ces punitions

Que doit votre justice à mon ingratitude.

Jetez sur mon péché toute la multitude

De vos saintes compassions.

Daignez de plus en plus laver

De mes iniquités les infâmes souillures :

Vous avez commencé de guérir mes blessures,

Hâtez-vous, Seigneur, d'achever.

Je ne me trouve en aucuns lieux

mon offense, et mon péché est sans cesse contre moi. meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper.

J'ai péché contre vous seul, j'ai fait de méchantes actions en votre présence; et je l'avoue, afin que vous soyez justifié en vos paroles, et que vous triomphiez en vos jugements. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.

J'ai été formé dans les iniquités, et c'est en péché que ma mère m'a conçu.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea.

Mais vous avez toujours aimé que l'on avouât la vérité; et je suis d'autant plus coupable que vous m'avez révélé les secrets de votre sagesse sur les choses qui paroissent les plus incertaines, et qui sont les plus cachées. Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestati mihi.

Vous m'arroserez avec de l'hyssope, et je serai nettoyé : vous me laverez, et je deviendrai plus blane que la neige.

Asperges me hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor.

Vous me ferez entendre des paroles qui me combleront de joie, et cette joie pénétrera jusque dans mes os, que vous avez humiliés.

Auditui meo dabis gaudium et lætitiam, et exultabunt ossa humiliata.

Détournez vos yeux de mes

Averte faciem tuam a

Où d'un si noir forfait l'image ne me tue; Et de quelque côté que je porte la vue, Elle frappe aussitôt mes yeux.

ı 5

Je n'ai péché que contre vous; Mais aussi j'ai péché, Seigneur, à votre face : Ainsi vous serez juste, et si vous faites grâce, Et si vous jugez en courroux.

20

Que puis-je après tout que pécher, Si c'est par le péché que j'ai vu la lumière? Et si c'est en péché que m'a conçu ma mère, Par où puis-je m'en détacher?

C'est par cette seule bonté Qui tire du pécheur l'aveu de sa foiblesse, Et qui m'a révélé ce que votre sagesse A de plus sainte obscurité.

25

Jusqu'en mon sein faites couler Ces eaux qui de blanchir ont le grand privilége : Quand j'en serai lavé, la blancheur de la neige N'aura point de quoi m'égaler.

3 o

Parlez, et me faites ouïr

De si justes sujets de véritable joie,

Que jusque dans mes os mon oreille renvoie

De quoi toujours se réjouir.

35

Mais pour cela, Seigneur, il faut

offenses, et effacez toutes mes iniquités.

peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele.

Créez en moi un cœur net et pur, et renouvelez en mes entrailles un esprit droit. Cor mundum crea in me, Deus, et spiritum rectum innova in viceribus meis.

Ne me rejetez point de devant vos yeux, et ne retirez point de moi votre saint esprit. Ne projicias me a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Rendez-moi la joie de votre salutaire, et donnez-moi un esprit principal qui me fortifie. Redde mihi lætitiam salutaris tui, et spiritui principali confirma me.

J'enseignerai vos voies aux méchants, et les impies se convertiront à vous. Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur.

O Dieu, ô Dieu de mon salut, préservez-moi de répandre davantage de sang, et ma langue publiera votre justice avec grande joie. Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meæ, et exultabit lingua mea justitiam tuam.

Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, et ma bouche annoncera votre louange. Domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam;

Si vous eussiez voulu des sacrifices, je vous en eusse of-

Quoniam si voluisses sacrificium, dedissemutique:

| LES SEPT PSAUMES PÉNITENTIAUX.                                                                                                                                          | 263 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Détourner vos regards de mes fautes passées,<br>En rendre au dernier point les taches effacées,<br>En purger le moindre défaut.                                         | 40  |
| Ce n'est pas tout : il faut en moi<br>Créer un cœur si pur, qu'il tienne l'âme pure ;<br>Renouveler en moi cet esprit de droiture<br>Qui n'agit que sous votre loi.     |     |
| Lorsque vous m'aurez pardonné,<br>Ne me rejetez plus de devant votre face,<br>Et ne retirez pas l'esprit de votre grâce<br>Après me l'avoir redonné.                    | 45  |
| Rendez-moi ce divin transport<br>Où s'élevoit ma joie en votre salutaire,<br>Cet esprit tout de feu qui s'efforce à vous plaire,<br>Et dont vous bénissez l'effort.     | 50  |
| J'enseignerai ces vérités<br>Qui ramènent l'injuste à suivre la justice;                                                                                                |     |
| Et je veux qu'à son tour mon exemple guérisse<br>Ceux que mon exemple a gâtés.                                                                                          | 5 5 |
| Surtout préservez-moi, Seigneur, De plus faire verser le sang de l'innocence; Et je dirai partout quelle est votre clémence A justifier un pécheur.                     | 60  |
| Ouvrez mes lèvres, ô mon Dieu,<br>Que je puisse mêler ma voix aux voix des anges;<br>Et je ferai comme eux de vos saintes louanges<br>Mon plus doux objet en tout lieu. |     |
| Sur des autels fumants pour vous,                                                                                                                                       | 6 5 |

Si vous l'aviez voulu, j'aurois mis des victimes;

fert; mais je sais que les holocaustes ne vous plaisent pas assez pour apaiser tout votre courroux. holocaustis non delectaberis.

Un esprit affligé d'avoir failli est le sacrifice que Dieu demande: mon Dieu, vous ne mépriserez pas un cœur contrit et humilié. Sacrificium Deo spiritus contribulatus: cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

Seigneur, répandez les grâces de votre bienveillance sur Sion, afin que les murs de Jérusalem se bâtissent. Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion, ut ædificentur muri Jerusalem.

Vous accepterez alors un sacrifice de justice, et les offrandes, et les holocaustes : alors on chargera vos autels de veaux immolés. Tunc acceptabis sacrificium justitiæ, oblationes, et holocausta: tunc imponent super altare tuum vitulos.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

#### PSALMUS CI.

Seigneur, exaucez ma prière, et que mes clameurs aillent jusqu'à vous. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.

Ne détournez point vos yeux de dessus moi; et en quelque jour que je tombe dans la tribulation, penchez vers moi votre oreille.

Non avertas faciem tuam a me: in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam. Mais l'holocauste enfin n'efface pas tous crimes, N'éteint pas tout votre courroux.

Le sacrifice qui vous plaît, C'est un esprit touché, des yeux fondus en larmes : 7° Le cœur humble et contrit vous arrache les armes, Vous fait révoquer votre arrèt.

Que mes crimes n'empêchent pas Que pour votre Sion votre bonté n'éclate : Relevez-en les murs, s'il faut qu'il les abatte ; Protégez-la dans les combats.

75

80

Vous daignerez lors accepter
Des taureaux immolés le juste sacrifice,
Et l'holocauste offert à votre amour propice
Ne s'en verra point rebuter.

Gloire aux Trois, dont l'être est divin! Gloire soit en tous lieux à leur unique essence! Et telle qu'elle étoit lorsque tout prit naissance, Telle soit-elle encor sans fin!

#### PSAUME CI.

Seigneur, écoutez ma prière, Laissez-lui désarmer votre juste courroux, Et permettez aux cris que pousse ma misère De pénétrer le ciel pour aller jusqu'à vous.

Ne détournez plus votre face

Des mortelles douleurs qui m'ont percé le sein;

Et dès leur premier coup, dès leur moindre menace,

Penchez vers moi l'oreille, et retirez la main.

En quelque jour que je vous invoque, hâtez-vous de m'exaucer;

Car mes jours se sont évanouis comme la fumée, et mes os se sont desséchés comme un foyer.

Mon cœur est devenu aussi aride que le foin battu du soleil, parce que je me suis oublié de manger mon pain.

A force de crier et de gémir, mes os se sont attachés à ma chair.

Je suis devenu semblable au pélican de la solitude, et au hibou qui fait sa demeure dans les trous d'un vieux bâtiment.

J'ai veillé durant les nuits; et me suis fait comme un passereau solitaire qui ne sort point de nos toit.

Mes ennemis me faisoient des reproches tout le long du jour; et ceux même qui me louoient le plus leur prêtoient serment contre moi;

Parce que je mangeois de la

In quacumque die invocaverote, velociter exaudi me;

Quia defecerunt sicut fumus dies mei, et ossa mea sicut cremium aruerunt.

Percussus sum ut fœnum, et aruit cor meum quia oblitus sum comedere panem meum.

A voce gemitus mei, adhæsitos meum carni meæ.

Similis factus sum pelicano solitudinis; factus sum sicut nycticorax in domicilio.

Vigilavi; et factus sum sicut passer solitarius in tecto.

Tota die exprobrabant mihi inimici mei; et qui laudabant me adversum me jurabant;

Quia cinerem tanquam

A quelque heure que ma souffrance Implore votre appui, réclame votre nom, Ne regardez mes fers que pour ma délivrance, Ne regardez mes maux que pour leur guérison.

T O

Mes jours ne sont que la fumée D'un tronc que vos fureurs viennent de foudroyer : Ils vont s'évanouir et ma chair consumée Couvre à peine des os aussi secs qu'un foyer.

1 5

Le foin sur qui le soleil frappe A moins d'aridité que le fond de mon cœur : Ma languissante vie à toute heure m'échappe, Et faute de manger, je nourris ma langueur.

20

En vain je pleure et me tourmente, Ce n'est que me hâter de courir au tombeau : A force de gémir mon supplice s'augmente, Et mes os décharnés s'attachent à ma peau.

25

Le pélican est moins sauvage Au fond de son désert que moi dedans ma cour; Et comme si le jour me faisoit un outrage, Je fuis comme un hibou les hommes et le jour.

Tel qu'un passereau solitaire, J'ai peine à supporter mon ombre qui me suit; Et tout le long du jour si je ne puis me taire, Je repose encor moins tout le long de la nuit.

30

Mais ce qui plus enfin me touche, C'est que mes ennemis déclament contre moi, Et que ceux qui n'avoient que ma gloire à la bouche Conspirent avec eux pour me faire la loi.

Tandis qu'ils apprêtent leurs armes,

cendre, comme si c'eût été du pain; et que je mêlois des larmes avec mon breuvage.

J'étois réduit à cette extrémité par votre colère et par votre indignation, d'autant qu'après m'avoir élevé vous m'avez écrasé par la chute.

Mes jours ont décliné comme l'ombre; et je suis devenu sec comme du foin.

Mais quant à vous, Seigneur, vous demeurez éternellement; et la mémoire que vous avez de vos promesses passe de génération en génération.

Vous prendrez pitié de Sion quand vous vous lèverez, parce que le temps d'en avoir compassion est arrivé.

Vous savez que ses pierres, toutes brisées qu'elles sont, plaisent encore à vos serviteurs; et qu'ils ne regardent son terroir désolé que d'un œil de compassion.

Seigneur, les nations craindront votre nom, et tous les rois de la terre trembleront à l'aspect de votre gloire; panem manducabam; et potum meum cum fletu miscebam,

A facie iræ et indignationis tuæ; quia elevans allisisti me.

Dies mei sicut umbra declinaverunt; et ego sicut fœnum arui.

Tu autem, Domine, in æternum permanes; et memoriale tuum in generationemet generationem.

Tu exsurgens misereberis Sion, quia tempus miserendi ejus, quia venit tempus;

Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus; et terræ ejus miserebuntur;

Et timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terræ gloriam tuam;

La cendre en mes repas se mêle avec mon pain; Et comme mon breuvage est trempé de mes larmes, L'amertume rebute et ma soif et ma faim.

40

Votre colère est légitime: Vos bontés m'ont fait roi, j'en ai trop abusé; Mais ne m'éleviez-vous qu'à dessein que mon crime Me fit choir de si haut que j'en fusse écrasé?

L'ombre, plus elle devient grande, 45 Se perd d'autant plus tôt dans celle de la nuit; C'est là de mes grandeurs ce qu'il faut que j'attende : Mon crime est leur ouvrage, et ma perte est leur fruit.

Vous êtes seul que rien n'essace: Toute une éternité ne change rien en vous; Et vous vous souviendrez, Seigneur, de race en race, Que vous nous devez grâce après tant de courroux.

Votre serment nous l'a promise; Hâtez-vous par pitié de secourir Sion : Seigneur, il en est temps, le mal est à sa crise; 55 Il est temps d'exercer votre compassion.

De ses murailles fracassées Le débris est si cher à vos vrais serviteurs, Que sa poussière allume en leurs âmes blessées L'ardeur d'en voir les maux tourner sur leurs auteurs. 60

Par tous les climats de la terre Les peuples aussitôt trembleroient sous vos lois; Et ce coup merveilleux serviroit de tonnerre A jeter l'épouvante au cœur des plus grands rois.

Lorsque vous aurez rétabli Sion, et que vous vous y serez fait voir dans cette gloire qui les fera trembler. Quia ædificavit Dominus Sion, et videbitur in gloria sua.

On dira que vous aurez tourné vos regards sur l'oraison des humbles, et que vous n'aurez pas méprisé leur prière. Respexit in orationem humilium, et non sprevit precem eorum.

Que toutes ces choses soient écrites à la race suivante; et le peuple qui sera créé en louera le Seigneur. Scribantur hæc in generatione altera; et populus qui creabitur laudabit Dominum;

Que l'histoire disc qu'il a regardé du plus haut de son lieu saint, et qu'il a jeté les yeux du ciel en terre, Quia prospexit de excelso sancto suo : Dominus de cœlo in terram aspexit,

Pour écouter les gémissements de ceux qui sont dans les fers, et en délivrer les enfants de ceux qui ont été massacrés pour sa gloire; Ut audiret gemitus compeditorum, ut solveret filios interemptorum;

Afin qu'ils annoncent en Sion le nom du Seigneur, et sa louange en Jérusalem,

Ut annuntient in Sion nomen Domini, et laudem ejus in Jerusalem,

Lorsque les peuples s'uniront ensemble, et que les rois s'assembleront pour servir le Seigneur. In conveniendo populos in unum, et reges ut serviant Domino.

Ce qu'ils ont refusé de croire,

Ils le verroient alors, et diroient hautement :

« Le Seigneur dans Sion a rétabli sa gloire,

Et rebâti ses murs jusqu'à leur fondement. »

Nous leur dirions pour repartie :
« C'est ainsi que de l'humble il écoute les cris,
tque jetant les yeux sur l'âme convertie,
Il en reçoit l'hommage et les vœux sans mépris. »

Qu'à toute la race future
On laisse par écrit qu'il est et juste et bon :
Les peuples qu'après nous produira la nature
75
Feront dès le berceau l'éloge de son nom.

Surtout que l'histoire leur marque Comme assis dans son trône il voit de toutes parts, Et que du haut du ciel ce tout-puissant monarque Daigne jusque sur terre abaisser ses regards.

C'est de là qu'il entend la plainte, Que des tristes captifs il descend au secours, Pour retirer des fers la race heureuse et sainte De ceux qui pour sa gloire ont prodigué leurs jours.

Il veut qu'après leur esclavage 85
Ils courent annoncer cette gloire en tous lieux,
Et qu'en Jérusalem un plus entier hommage
Le respecte, l'exalte, et le connoisse mieux.

Leurs âmes de ses biens comblées

A de sacrés transports se laisseront ravir :

100

Les peuples en son nom feront des assemblées,

Et les rois s'uniront exprès pour le servir.

Il a répondu dans la voie de sa vertu au succès qu'il avoit promis; mais cependant déclarez-moi, Seigneur, le peu qui me reste à vivre. Respondit ei in via virtutis suæ : paucitatem dierum meorum nuntia mihi.

Ne me rappelez point quand je ne suis qu'à la moitié de mes jours, vous dont les années iront de génération en génération.

Ne revoces me in dimidio dierum meorum : in generationem et generationem anni tui.

Seigneur, vous avez affermi les fondements de la terre dès le commencement, et les cieux sont des ouvrages de vos mains. Initio tu, Domine, terram fundasti, et opera manuum tuarum sunt cœli.

Ils périront, tandis que vous serez permanent et immuable; et toutes choses vieilliront comme un vêtement.

Ipsi peribunt, tu autem permanes; et omnes sicut vestimentum veterascent;

Vous les changerez comme une couverture, et ils changeront de forme à votre choix; mais quant à vous, vous demeurez toujours le même, et vos années ne finiront point. Et sicut opertorium mutabis eos, et mutabuntur; tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient.

Les enfants de vos serviteurs habiteront en Jérusalem, et leur race sera éternellement conduite par vous.

Filii servorum tuorum habitabunt, et semen eorum in sæculum dirigetur.

Gloire soit au Père et au Fils, et au Saint-Esprit!

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto!

Mais cependant que je m'emporte A prévoir les chemins que tiendra sa vertu, Dis-moi ce qui me reste à vivre de la sorte, Et combien doit languir mon esprit abattu.

95

Ne borne point sitôt ma course; Recule encore un peu le dernier de mes jours: Les tiens ont de la vie une immortelle source, Tu peux m'en faire part sans qu'ils en soient plus courts.

Au moment que tout prit naissance, Tu préparas la terre en faveur des humains; Et ces vastes miroirs de ta toute-puissance, Les cieux, furent, Seigneur, l'ouvrage de tes mains.

Tandis que tu vivras sans cesse,

Ils céderont au feu qui les doit embraser;

Comme ce qui respire ils auront leur vieillesse,

Et comme un vêtement on les verra s'user.

Certe brillante couverture
N'attend que ton vouloir à perdre son éclat:
Toi seul n'es point sujet à changer de nature,
Et tout le cours des ans te voit en même état.

Mais dans notre peu de durée, Du moins tes serviteurs revivent en leurs fils : Ils habitent par eux la terre désirée, Et passent dans leur race aux siècles infinis.

Gloire au Père, cause des causes!
Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin!
CORNEILLE. IX

Telle qu'elle a été, etc.

Sicut erat, etc.

#### PSALMUS CXXIX.

Seigneur, je me suis écrié vers vous des lieux profonds, etc.<sup>4</sup>.

De profundis clamavi ad te, Domine, etc.

#### PSALMUS CXLII.

Seigneur, exaucez monoraison; exaucez ma prière selon la vérité de vos promesses, let m'exaucez selon votre justice. Domine, exaudi oratio nem meam; auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua : exaudi me in tua justitia;

N'entrez point en jugement avec votre serviteur, puisque aucun homme vivant ne peut être justifié devant vous. Et non intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in conspecto tuo omnis vivens;

Un ennemi a poursuivi mon âme, et a ravalé en terre la gloire de ma vie. Quia persecutus est inimicus animam meam: humiliavit in terra vitam meam.

Il m'a réduit à me cacher en des lieux obscurs, comme si j'étois mort au monde : mon esprit en a eu mille anxiétés, et men cœur s'en est troublé. Collocavit me in obscuris, sicut mortuos sæculi; et anxiatus est super me spiritus meus; in me turbatum est cor meum.

En cet état je me suis souvenu des siècles passés, j'ai Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in

r. Voyez ci-dessus, p. 232.

Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor maintenant et sans sin!

120

#### PSAUME CXXXI.

Des abîmes profonds où mon péché me plonge, etc.1.

#### PSAUME CXLII.

Exauce-moi, Seigneur, suivant ta vérité; Il est temps que ta fureur cesse : Exerce ta justice à remplir ta promesse, Ou ta justice aura trop de sévérité.

Ne demande point compte, ou souffre à ta pitié

Que ce soit elle qui l'entende :
S'il faut qu'à la rigueur chacun de nous le rende,
Qui pourra devant toi se voir justifié?

Ne te suffit-il point qu'un ennemi cruel Persécute ma triste vie, Que l'opprobre en tous lieux me suive et m'humilie, Que je sois du mépris l'objet continuel?

Cette obscure demeure où je me tiens caché, Comme si j'étois mort au monde, Ma noire inquiétude et ma douleur profonde, Mes troubles, mes sanglots, ne t'ont-ils point touché?

Je rappelle en mon cœur le souvenir des jours Où tu faisois tant de merveilles :

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 233.

médité sur tous vos ouvrages, et considéré ce que vos mains ont fait.

J'ai élevéles miennes à vous; et mon âme a soupiré après vous, comme une terre aride après l'eau.

Hâtez-vous, Seigneur, de m'exaucer; car la force et l'haleine me manquent.

Ne détournez point votre face de moi, ou je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans les cachots sous terre.

Faites-moi entendre dès le matin votre miséricorde, puisque j'ai espéré en vous.

Faites-moi connoître la voie où il faut que je marche, en récompense de ce que j'ai élevé mon âme vers vous.

Seigneur, délivrez-moi de mes ennemis, puisque je me suis refugié vers vous : enseiomnibus operibus tuis: in factis manuum tuarum meditabar.

Expandi manus meas ad te: anima mea sicut terra sine aqua tibi.

Velociter exaudi me, Domine : defecit spiritus meus.

Non avertas faciem tuam a me; et similis ero descendentibus in lacum.

Auditam fac mihi mane misericordiam tuam, quia in te speravi.

Notam fac mihi viam in qua ambulem, quia ad te levati animam meam.

Eripe me de inimicis meis, Domine; ad te confugi : doce me facere Je rappelle à mes yeux tant d'œuvres sans pareilles, Tant de soins amoureux, et tant de prompts secours. 20

J'élève à tous moments mes foibles mains vers toi,

Et jamais la campagne aride

Ne fut des eaux du ciel si justement avide

Que l'est tout mon esprit des bontés de mon roi.

Hâtez-vous, ô mon Dieu, hâtez-vous, roi des rois, 25

Je suis sur le bord de la tombe:

Pour peu que vous tardiez, c'en est fait, je succombe,

El l'haleine me manque aussi bien que la voix.

De mes jours presque éteints rallumez le flambeau<sup>1</sup>,

Chassez la mort qui les menace:

En l'état où je suis détourner votre face,

C'est achever ma perte, et m'ouvrir le tombeau.

Montrez dès ce moment comme votre courroux Cède à votre miséricorde; Montrez comme au besoin votre bonté l'accorde Aux âmes dont l'espoir ne s'ttaache qu a vous.

Daignez faire encor plus, montrez-moi le sentier Qu'à me rétablir je dois suivre : C'est de vous que j'attends la force de revivre, Moi qui dans tout mon corps ne vois plus rien d'entier.

Arrachez-moi des mains qui m'ont persécuté : J'ai mis en vous tout mon refuge;

1. Racine a terminé par la même image cette belle période d'Athalie (acte I scène II) :

Il faut que sur le trône un roi soit élevé, Qui se souvienne un jour qu'au rang de ses ancêtres Dieu l'a fait remonter par la main de ses prêtres, L'a tiré par leur main de l'oubli du tombeau, Et de David éteint rallumé le flambeau.

gnez-moi à faire votre volonté, puisque vous êtes mon Dieu.

Votre esprit me conduira par sa bonté dans une terre droite et unie : vous me vivifierez en votre équité, pour l'amour de votre nom.

Vous tirerez monâme de sa tribulation; et dans la miséricorde que vous me ferez, vous perdrez tous mes ennemis;

Et vous ferez périr tous ceux qui tourmentent mon âme, parce que je m'attache à vous servir.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. voluntatem tuam, qui Deus meus es tu.

Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam: propter nomen tuum, Domine, vivisicabis me in æquitate tua.

Educes de tribulatione animam meam; et in misericordia tua disperdes omnes inimicos meos;

Et perdes omnes qui tribulant animam meam, quoniam ego servus tuus sum.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Ne reminiscaris, Domine, delicta nostra, vel parentum nostrorum, neque vindictam sumas de peccatis nostris.

## LITANIÆ DE SANCTIS1.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.

<sup>1.</sup> Les litauies des saints, le psaume et les oraisons qui viennent après (p. 290-299), sont ainsi placés à la suite des sept psaumes pénitentiaux, dans le Bréviaire romain.

Vous êtes mon Dieu seul, et serez mon seul juge : Réglez mes actions sur votre volonté.

Vous porterez plus loin vos célestes faveurs:

Votre esprit saint sera mon guide;

Et me rendant ce trône où votre nom préside,

Vous y ranimerez mes premières ferveurs.

Vous passerez l'effet que je m'en suis promis;
Et m'ayant tiré de misère,

Vous la renverserez sur le parti contraire,
Et vos bontés pour moi perdront mes ennemis.

Oui, vous disperserez tous mes persécuteurs,
Vous vous en montrerez le maître,
Et leur ferez à tous hautement reconnoître

A quel point votre bras soutient vos serviteurs.

55

Gloire au Père éternel, à son Verbe incarné,
A l'Esprit, comme eux adorable!

Telle encor maintenant, à jamais perdurable,
Qu'elle étoit en tous trois avant que tout fût né!

Antienne. Ne vous ressouvenez point de nos manquements<sup>1</sup>, Seigneur, et ne prenez point vengeance de nos péchés.

## LES LITANIES DES SAINTS.

Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous.

<sup>1.</sup> La traduction des mots : vel parentum nostrorum manque dans l'édition originale.

Pater de cœlis, Deus, miserere nobis.

Fili, redemptor mundi, Deus, miserere nobis.

Spiritus sancte, Deus. miserere nobis.

Sancta Trinitas, unus Deus. miserere nobis.

Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei genitrix, ora pro nobis.
Sancta virgo virginum, ora pro nobis.

Sancte Michaël, ora pro nobis.

Sancte Gabriel, ora pro nobis.

Sancte Raphaël, ora pro nobis.

Omnes sancti angeli et archangeli, orate pro nobis.

Omnes sancti beatorum spirituum ordines, orate pro nobis.

Sancte Joannes Baptista, ora pro nobis.

Omnes sancti patriarchæ et prophetæ, orate pro nobis.

Sancte Petre, ora pro nobis. Sancte Paule. ora pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Jacobe, ora pro nobis. Sancte Joannes, ora pro nobis. Sancte Thoma. ora pro nobis. Sancte Jacobe, ora pro nobis. Sancte Philippe, ora pro nobis. Sancte Bartholomæe. ora pro nobis. Sancte Matthæe. ora pro nobis. Sancte Simon, ora pro nobis.

Père céleste, véritable Dieu, faites-nous miséricorde.

Fils, rédempteur du monde, véritable Dieu,

faites-nous miséricorde.

Esprit saint, véritable Dieu, faites-nous miséricorde.

Trinité sainte, qui n'êtes qu'un seul Dieu,

faites-nous miséricorde.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte vierge des vierges, priez pour nous.

Saint Michel, priez pour nous.
Saint Gabriel, priez pour nous.
Saint Raphaël, priez pour nous.
There are recommended to the spirits are set the spirits are

Tout ce que vous êtes de saints anges et de saints archanges, priez pour nous.

Tout ce que vous êtes de saints ordres d'esprits bienheureux, priez pour nous.

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.

Tout ce que vous êtes de saints patriarches et de saints prophètes, priez pour nous.

Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint André, priez pour nous. Saint Jacques, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Thomas, priez pour nous. Saint Jacques, priez pour nous. Saint Philippe, priez pour nous. Saint Barthélemy, priez pour nous. Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Simon. priez pour nous.

Sancte Thadæe, ora pro nobis.
Sancte Matthia, ora pro nobis.
Sancte Barnaba, ora pro nobis.
Sancte Luca, ora pro nobis.
Sancte Marce, ora pro nobis.
Omnes sancti apostoli et evangelistæ, orate pro nobis.
Omnes sancti discipuli Domini, orate pro nobis.

Omnes sancti Innocentes,

ora pro nobis. Sancte Stephane, Sancte Laurenti. ora pro nobis. Sancte Vincenti, ora pro nobis. Sancti Fabiane et Sebastiane. orate pro nobis. Sancti Joannes et Paule. orate pro nobis. Sancti Cosma et Damiane. orate pro nobis. Sancti Gervasi et Protasi, orate pro nobis. Omnes sancti martyres, orate pro nobis.

Sancte Sylvester, ora pro nobis. Sancte Gregori, ora pro nobis. Sancte Ambrosi, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Hyeronyme, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancte Nicolae, ora pro nobis. Omnes sancti pontifices et confessores, orate pro nobis. Omnes sancti doctores, orate pro nobis.

Sancte Antoni.

ora pro nobis.

orate pro nobis.

| Saint Thadée,                          | priez pour nous.      |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Saint Matthias,                        | priez pour nous.      |
| Saint Barnabé,                         | priez pour nous.      |
| Saint Luc,                             | priez pour nous.      |
| Saint Marc,                            | priez pour nous.      |
| Tout ce que vous êtes de saints apôtre | es et de saints évan- |
| gélistes,                              | priez pour nous.      |
| Tout ce que vous êtes de saints disc   | iples du Seigneur,    |
|                                        | priez pour nous.      |

# Tout ce que vous êtes de saints Innocents,

priez pour nous.

| Saint Étienne,                          | priez pour nous.   |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Saint Laurent,                          | priez pour nous.   |
| Saint Vincent,                          | priez pour nous.   |
| Saint Fabien et saint Sébastien,        | priez pour nous.   |
| Saint Jean et saint Paul,               | priez pour nous.   |
| Saint Côme et saint Damien,             | priez pour nous.   |
| Saint Gervais et saint Protais,         | priez pour nous.   |
| Tout ce que vour êtes de saints martyrs | , priez pour nous. |
| •                                       | -                  |

| Saint Sylvestre,                         | priez pour nous.     |
|------------------------------------------|----------------------|
| Saint Grégoire,                          | priez pour nous.     |
| Saint Ambroise,                          | priez pour nous.     |
| Saint Augustin,                          | priez pour nous.     |
| Saint Hiérôme,                           | priez pour nous.     |
| Saint Martin,                            | priez pour nous.     |
| Saint Nicolas,                           | priez pour nous.     |
| Tout ce que vous êtes de saints pontife  | es et de saints con- |
| fesseurs,                                | priez pour nous.     |
| Tout ce que vous êtes de saints docteurs | s, priez pour nous.  |

Saint Antoine,

priez pour nous.

Sancte Benedicte, ora pro nobis.

Sancte Bernarde, ora pro nobis.

Sancte Dominice, ora pro nobis.

Sancte Francisce, ora pro nobis.

Omnes sancti sacerdotes et levitæ, orate pro nobis.

Omnes sancti monachi et eremitæ, orate pro nobis.

Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis. ora pro nobis. Sancta Agatha, Sancta Lucia. ora pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Sancta Cæcilia. ora pro nobis. Sancta Catharina, ora pro nobis. Sancta Anastasia. ora pro nobis. Omnes sanctæ virgines et viduæ, orate pro nobis. Omnes sancti et sanctæ Dei, intercedite pro nobis.

Propitius esto, parce nobis, Domine.

Propitius esto, exaudi nos, Domine.

Ab omni malo, libera nos, Domine.

Ab omni peccato, libera nos, Domine.

Ab ira tua, libera nos, Domine.

A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine.

Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.

Ab ira, et odio, et omni mala voluntate, libera nos, Domine.

A spiritu fornicationis, libera nos, Domine.

A fulgure et tempestate, libera nos, Domine.

A morte perpetua, libera nos, Domine.

Saint Benoît,
Saint Bernard,
Saint Dominique,
Saint François,
Tout ce que vous êtes de saints prêtres et de saints lévites,
Tout ce que vous êtes de saints moines et de saints ermites,
priez pour nous.

Sainte Marie-Madelaine, priez pour nous.
Sainte Agathe, priez pour nous.
Sainte Luce, priez pour nous.
Sainte Agnès, priez pour nous.
Sainte Cécile, priez pour nous.
Sainte Catherine, priez pour nous.
Sainte Anastasie, priez pour nous.
Tout ce que vous êtes de saintes vierges et de saintes

Tout ce que vous êtes de saintes vierges et de saintes veuves,

Tout ce que vous êtes de saints et de saintes de Dieu, intercédez pour nous.

Seigneur, soyez-nous propice et pardonnez-nous.

Seigneur, soyez-nous propice et exaucez-nous.

Seigneur, préservez-nous de tout mal.

Seigneur, préservez-nous de tout péché.

Seigneur, préservez-nous de votre colère.

Seigneur, préservez-nous de la mort subite et imprévue.

Seigneur, préservez-nous des embûches du diable.

Seigneur, préservez-nous de la colère, de la haine, et de toute mauvaise volonté.

Seigneur, préservez-nous de l'esprit de fornication.

Seigneur, préservez-nous de la foudre et de la tempête.

Seigneur, préservez-nous de la mort perpétuelle.

Per mysterium sanctæincarnationis tuæ, liberanos, Domine.

Per adventum tuum, libera nos, Domine.

Per nativitatem tuam, libera nos, Domine.

Per baptismum et sanctum jejunium tuum, libera nos, Domine.

Per crucem et passionem tuam, libera nos, Domine<sup>1</sup>.

Per mortem et sepulturam tuam, libera nos, Domine.

Per sanctam resurrectionem tuam, libera nos, Domine.

Per admirabilem ascensionem tuam, libera nos, Domine.

Per adventum Spiritus sancti Paracliti, libera nos, Domine.

In die judicii, libera nos, Domine.

Peccatores, te rogamus, audi nos.

Ut nobis parcas, te rogamus, audi nos.

Ut nobis indulgeas, te rogamus, audi nos.

Ut ad veram pænitentiam nos perducere digneris, te rogamus, audi nos.

Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, te rogamus, audi nos.

Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus, audi nos.

Ut inimicos sanctæ Ecclesiæ humiliare digneris, te rogamus, audi nos.

1. La traduction de cette ligne est omise dans l'édition originale.

Seigneur, préservez-nous-en par le mystère de votre sainte incarnation.

Seigneur, préservez-nous-en par votre avénement ici-bas.

Seigneur, préservez-nous-en par votre nativité.

Seigneur, préservez-nous-en par votre baptême et par la sainteté de votre jeûne.

Seigneur, préservez-nous-en par votre mort et par votre sépulture.

Seigneur, préservez-nous-en par votre sainte résurrection.

Seigneur, préservez-nous-en par votre admirable ascension.

Seigneur, préservez-nous-en par la descente du Saint-Esprit Paraclet.

Seigneur, préservez-nous de cette mort au jour du grand jugement.

Bien que nous ne soyons que des pécheurs, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous nous pardonniez, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous n'ayez pour nous que l'indulgence, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous nous daigniez conduire à une véritable pénitence, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous daigniez régir et conserver votre sainte Église, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous daigniez conserver en la sainteté de la religion le souverain pontife et tous les ordres ecclésiastiques, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous daigniez humilier les ennemis de la sainte Église, nous vous prions de nous écouter.

Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus, audi nos.

Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri digneris, te rogamus, audi nos.

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris, te rogamus, audi nos.

Ut mentes nostras ad cœlestia desideria erigas, te rogamus, audi nos.

Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, te rogamus, audi nos.

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum, et benefactorum nostrorum, ab æterna damnatione eripias, te rogamus, audi nos.

Ut fructus terræ dare et conservare digneris, te rogamus, audi nos.

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem æternam donare digneris, te rogamus, audi nos.

Ut nos exaudire digneris, te rogamus, audi nos.

Fili Dei, te rogamus, audi nos.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

Kyrie, eleison.

Afin que vous daigniez départir la paix et la véritable concorde à tous les rois et princes chrétiens, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous daigniez donner la paix et l'union à tout le peuple chrétien, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous nous daigniez fortifier et conserver en la sainteté de votre service, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous éleviez nos esprits à des desirs célestes, nous vous prions de nous écouter.

Asin que vous donniez des biens éternels pour rétribution à tous nos biensaiteurs, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous préserviez de la damnation éternelle nos âmes et celles de nos frères, de nos proches et de nos bienfaiteurs, nous vous prions de nous écouter.

Afin qu'il vous plaise donner des fruits à la terre et les conserver, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous accordiez le repos éternel à tous les fidèles défunts, nous vous prions de nous écouter.

Afin que vous nous exauciez, nous vous prions de nous écouter.

Fils de Dieu, nous vous prions de nous écouter.

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, faitesnous miséricorde.

Jésus-Christ, écoutez-nous.

Jésus-Christ, exaucez-nous.

Seigneur, ayez pitié de nous.

CORNEILLE. IX

Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Pater noster, qui, etc.

#### PSALMUS LXIX.

Mon Dieu, venez à mon aide: Seigneur, hâtez-vous de me secourir.

Faites que ceux qui cherchent à m'arracher l'âme soient confus et remplis d'épouvante.

Faites que ceux qui me veulent du mal tournent le dos avec honte.

Que ceux qui jettent des cris de joie sur mon malheur retournent soudain en arrière et en rougissent.

Que tous ceux qui vous cherchent se réjouissent en vous, et disent incessamment : « Que le Seigneur soit magnifié par ceux qui aiment son salutaire. »

Pour moi, je ne suis qu'un

Deus, in adjutorium meum intende : Domine, ad adjuvandum me festina.

Confundantur et revereantur qui quærunt animam meam.

Avertantur retrorsum et erubescant qui volunt mihi mala.

Avertantur statim erubescentes qui dicunt mihi? « Euge, euge! »

Exultent et lætentur in te omnes qui quærunt te, et dicantsemper: «Magnificetur Dominus, qui diligunt salutare tuum. »

Egovero egenus et pau-

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

Notre Père, qui, etc.

#### PSAUME LXIX.

Des méchants, à qui tout succède, Cherchent à me faire périr : Seigneur, accourez à mon aide, Hâtez-vous de me secourir<sup>1</sup>.

5

10

15

20

Que leur haine contre ma vie S'épuise en efforts superflus : Que leur rage mal assouvie Les laisse tremblants et confus.

Que leur détestable conduite, Qui me rend le mal pour le bien, Cherche leur salut en leur fuite, Et me voie assuré du mien.

Que sans tarder ils en rougissent Pleins d'épouvante et de douleur, Ces lâches qui se réjouissent Du noir excès de mon malheur.

Remplissez de tant d'allégresse Quiconque en vous s'est confié, Qu'il ait lieu de dire sans cesse : « Le Seigneur soit magnifié! »

Moi qui ne suis qu'un misérable

<sup>1.</sup> C'est une traduction nouvelle d'un verset que nous avons vu en tête des diverses parties de l'Office. Voyez ci-dessus, p. 77, etc.

pauvre misérable qui manque de tout : Seigneur, assistezmoi. per sum : Deus, adjuva me.

Vous êtes mon secours et mon libérateur : Seigneur, ne tardez pas davantage. Adjutor meus et liberator meus es tu : Domine, ne moreris.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

- y. Salvos fac servos tuos,
- R. Deus meus, sperantes in te.
- ỳ. Esto nobis, Domine, turris fortitudinis,
- R. A facie inimici.
- y. Nihil proficiat inimicus in nobis.
- R. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.
- ŷ. Domine, non secundum peccata nostra facias nobis.
- R. Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.
- y. Oremus pro pontifice nostro N.
- A. Dominus conservet eum et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum ejus.
  - ŷ. Oremus pro benefactoribus nostris.
- R. Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus, propter nomen tuum, vitam æternam. Amen.
  - y. Oremus pro fidelibus defunctis.

Accablé de maux et d'ennui, Qui sans votre main secourable Vais trébucher, faute d'appui;

Seigneur, je succombe, je cède,

Mes ennemis me font périr:

Hâtez, mon Dieu, hâtez votre aide;
Il est temps de me secourir.

30

Gloire au Père, cause des causes!
Gloire au Fils, à l'Esprit divin!
Et telle qu'avant toutes choses,
Telle soit-elle encor sans fin!

- y. Mon Dieu, sauvez vos serviteurs,
- R. Qui n'espèrent qu'en vous.
- y. Seigneur, servez-nous de forteresse,
- R. A la face de l'ennemi.
- ŷ. Que l'ennemi n'aye aucun avantage sur nous.
- R. Et que l'enfant d'iniquité ne se puisse vanter de nous nuire.
  - y. Seigneur, ne nous traitez point selon nos péchés.
  - R. Et ne réglez pas notre rétribution sur nos iniquités.
  - y. Prions pour notre pontife N.
- R. Que Dieu le conserve, qu'il le vivifie, qu'il le rende heureux sur la terre, et qu'il ne le livre point aux desirs de ses ennemis.
  - y. Prions pour nos bienfaiteurs 1.
- R. Seigneur, daignez donner pour rétribution la vie eternelle à tous ceux qui nous font du bien pour l'amour de votre nom. Ainsi soit-il.
  - y. Prions pour les fidèles défunts.
- 1. Ce mot est écrit bienfaicteurs, dans l'édition originale, ici, et deux fois à la fin des litanies (p. 289); plus haut (voyez p. 163 et 229) il est écrit bien-faiteurs

- R. Requiem xternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
  - y. Requiescant in pace.
  - R. Amen.
  - y. Pro fratribus nostris absentibus.
  - R. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.
  - ŷ. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto.
  - R. Et de Sion tuere eos.
  - ỳ. Domine, exaudi orationem meam.
  - R. Et clamor meus ad te veniat.

#### OREMUS.

Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram, ut nos, et omnes famulos tuos, quos delictorum catena constringit, miseratio tuæ pietatis clementer absolvat.

Exaudi, quæsumus, Domine, supplicum preces, et confitentium tibi parce peccatis, ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus et pacem.

Ineffabilem nobis, Domine, misericordiam tuam elementer ostende, ut simul nos et a peccatis omnibus exuas, et a pænis quas pro his meremur eripias.

Deus, qui culpa offenderis, pœnitentia placaris, preces populi tui supplicantis propitius respice, et flagella tuæ iracundiæ, quæ pro peccatis nostris meremur, averte.

- R. Seigneur, donnez-leur le repos éternel, et que la lumière perpétuelle luise sur eux.
  - ŷ. Qu'ils reposent en paix.
  - R. Ainsi soit-il.
  - ŷ. Prions pour nos frères absents.
- R. Sauvez, mon Dieu, vos serviteurs qui n'espèrent qu'en vous.
- §. Seigneur, envoyez-leur du secours de votre sainte demeure.
  - R. Et protégez-les de Sion.
  - ŷ. Seigneur, écoutez ma prière.
  - R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

#### ORAISONS.

Mon Dieu, qui avez cela de propre que vous êtes toujours prêt de faire grâce et de pardonner, recevez notre humble prière; et faites que tous ceux qui comme nous sont détenus esclaves dans les chaînes du péché, en soient bénignement détachés avec nous par la commisération de votre pitié.

Exaucez, Seigneur, les prières de vos humbles suppliants, afin que pardonnant les péchés à ceux qui vous les confessent, nous recevions notre rémission et votre paix.

Montrez-nous, Seigneur, avec bénignité votre ineffable miséricorde, afin que tout ensemble vous nous dépouilliez de nos péchés, et nous garantissiez des peines que nous avons méritées en les commettant.

Dieu, que le péché offense, et que la pénitence apaise, écoutez favorablement les prières de votre peuple qui se prosterne devant vous; et détournez de nous les fléaux de votre colère, que nos péchés nous ont fait mériter.

Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo pontifici nostro N., et dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis æternæ, ut te donante tibi placita cupiat, et tota virtute perficiat.

Deus, a quo sancta desideria, recta consilia et justa sunt opera, da servis tuis illam quam mundus dare non potest pacem, ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla.

Ure igne sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum, Domine, ut tibi casto corpore serviamus, et mundo corde placeamus.

Fidelium, Deus, omnium conditor et redemptor, animabus famulorum famularum que tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum, ut indulgentiam quam semper optaverunt piis supplicationibus consequantur.

Actiones nostras, quæsumus, Domine, aspirando præveni, et adjuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te cæpta finiatur.

Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque miseris, quos tuos fide et opere futuros esse prænoscis, te supplices exoramus, ut pro quibus effundere preces decrevimus, quosque vel præsens sæculum Dieu tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre serviteur, notre pontife N., et conduisez-le par votre clémence dans la voie du salut éternel; donnez-lui la grâce de ne désirer que ce qu'il vous plaît, et de se porter de toute sa force à l'accomplir.

Dieu, de qui partent les saints desirs, les bons desseins, et les œuvres de justice, donnez à vos serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin qu'appliquant nos cœurs à l'observation de vos commandements, et n'ayant à craindre aucuns ennemis, nous passions nos jours dans une parfaite tranquillité sous votre sainte protection.

Seigneur, brûlez nos reins et nos cœurs avec le feu du Saint-Esprit, afin que nous portions à votre service des corps chastes, et que nous vous devenions agréables par la pureté du dedans.

Dieu, qui êtes l'auteur et le rédempteur de tous les fidèles, accordez aux âmes de vos serviteurs et servantes la rémission de tous leurs péchés, et souffrez qu'elles obtiennent par la pieuse ferveur de nos prières le pardon qu'elles ont toujours desiré.

Nous vous supplions, Seigneur, de prévenir toutes nos actions par votre inspiration, et de nous favoriser de votre assistance pour les achever, afin que toutes nos prières et nos œuvres commencent et finissent par vous.

Dieu tout-puissant et éternel, qui êtes le maître absolu des vivants et des morts, et faites miséricorde à tous ceux que vous prévoyez devoir être de vos serviteurs par leur foi et par leurs œuvres, nous vous supplions hum

adhuc in carne retinet, vel futurum jam exutos corpore suscepit, intercedentibus omnibus sanctis tuis, pietatis tuæ clementia, omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum Jesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum. R. Amen.

- y. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus.
- R. Amen.
- y. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.
  - R. Amen.

blement que ceux pour qui nous nous sommes proposé de vous offrir des prières, soit que ce monde les retienne encore dans leur chair mortelle, soit qu'ils soient déjà passés dans l'autre après avoir quitté la dépouille de leurs corps, obtiennent de votre clémence, par l'intercession de tous vos saints, le pardon de tous leurs péchés. Nous vous en conjurons par notre Seigneur Jésus-Christ, votre fils, qui, véritable Dieu comme vous, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, par tous les siècles des siècles. R. Ainsi soit-il.

- R. Que le Seigneur tout-puissant et tout miséricordieux nous veuille exaucer.
  - R. Ainsi soit-il.
- §. Que les âmes des fidèles reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
  - R. Ainsi soit-il.

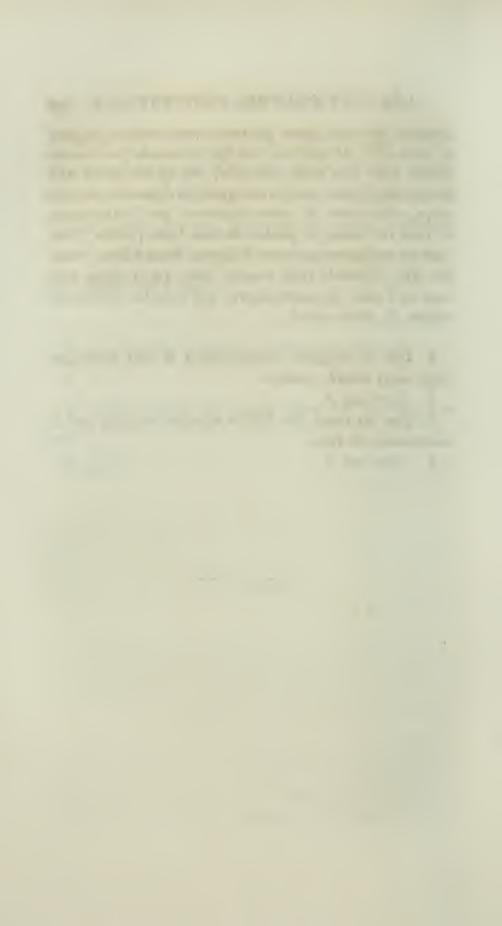

# VÈPRES DES DIMANCHES ET COMPLIES

# DIEBUS DOMINICIS AD VESPERAS

## ET AD COMPLETORIUM.

## DIEBUS DOMINICIS AD VESPERAS.

Ave, Maria, etc.

Mon Dieu, venez à mon Deus, in adjutorium aide, etc.1. meum intende, etc.

Alleluia.

ANTIPHONA. Dixit Dominus.

#### PSALMUS CIX.

Le Seigneur a dit à mon Dixit Dominus Domino Seigneur: « Seyez-vous à ma meo : « Sede a dextris dextre, etc. 2. » meis. »

ANTIPHONA, Dixit Dominus Domino meo; « Sede a dextris meis, »

Antiphona. Fidelia omnia mandata ejus.

#### PSALMUS CX.

Seigneur, je vous louerai de tout mon cœur, dans l'assemblée des justes et dans la congrégation des saints.

Confitebortibi, Domine, in toto corde meo, in concilio justorum et congregatione.

Les œuvres du Seigneur Magna opera Domini,

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 76 et 130. - 2. Voyez ci-dessus, p. 210.

# VÈPRES DES DIMANCHES

## ET COMPLIES.

# VÉPRES DES DIMANCHES.

Je vous salue, Marie, etc.

O grand Dieu, de qui tout procède, etc. 1.

Louez le Seigneur.

Antienne. Le Seigneur a dit.

PSAUME CIX.

Le Seigneur vient de dire à son Verbe inessable, etc.<sup>2</sup>.

Antienne. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : « Seyezvous à ma dextre. »

Antienne. Tous ses commandements sont fidèles.

PSAUME CX.

J'aurai, Seigneur, toute ma vie Votre éloge à la bouche, et votre amour au cœur; Et les plus gens de bien auront l'âme ravie D'unir à mes efforts leur plus sainte vigueur.

Dans la grandeur de vos ouvrages

5

1. Voyez ci-dessus, p. 77 et 131.

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus, p. 211. En répétant ici la traduction du Dixit, Corneille a remplacé, au vers 28, publieront par feront voir.

sont grandes, et achevées selon toutes ses volontés.

Ses ouvrages sont la gloire et la magnificence même; sa justice demeure immuable à toute éternité.

Le Seigneur, qui est tout miséricordieux et plein de compassion, a rendu toutes ses merveilles dignes de mémoire; et surtout celle d'avoir donné de la nourriture à un peuple qui le craignoit.

Il se souviendra à jamais de son testament : il fera connoître à son peuple quelle est la vertu de ses ouvrages,

Afin de lui donner l'héritage des nations : les ouvrages de ses mains ne sont que vérité et jugement.

Tous ses commandements sont fidèles, et si affermis qu'ils dureront éternellement, parce qu'ils sont réglés sur la vérité et sur l'équité.

Dieu a envoyé la rédemption à son peuple, et lui a commandé d'observer à l'éternité son testament. exquisita in omnes voluntates ejus.

Confessio etmagnificentia opus ejus; et justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus: escam dedit timentibus se.

Memor erit in sæculum testamenti sui : virtutem operum suorum annuntiabit populo suo,

Ut det illis hæreditatem gentium: opera manuum ejus veritas et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in sæculum seculi facta in veritate et æquitate.

Redemptionem misit populo suo: mandavit inæternum testamentum suum.

15

25

30

Je vois l'impression de toutes vos bontés; Et dans ce qu'ont d'éclat leurs plus hauts avantages, Le prompt et plein effet qu'ont eu vos volontés.

La gloire et la magnificence Sont des trésors brillants qu'un mot seul a produits; 10 Et de votre justice on verra l'abondance, Tant qu'on verra les jours fuir et suivre les nuits.

Le souvenir de vos merveilles S'affermit à jamais par cet illustre don Que fit votre pitié, de viandes sans pareilles, A ce peuple choisi pour craindre votre nom.

Cette mémoire invariable
Du grand pacte qu'ont fait vos bontés avec nous
Vous fera déployer votre bras secourable,
Et pour un si cher peuple en montrer les grands coups,

Par eux vous le rendrez le maître Des plus riches terroirs de tant de nations; Et tous vos jugements lui feront reconnoître Ce qu'ont de sainteté toutes vos actions.

Vous avez des ordres fidèles, De qui la fermeté jamais ne se dément : Ils ont tous pour appui des règles éternelles, Et la vérité même en est le fondement.

Peuple, adore son bras propice, Qui nous envoie à tous de quoi nous racheter; Mais sache qu'en revanche il veut que sa justice A toute éternité se fasse respecter.

CORNEILLE. IX

Son nom est saint et terrible: le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur. Sanctum et terribile nomen ejus : initium sapientiæ timor Domini.

L'intelligence de ses préceptes n'est bonne qu'à ceux qui agissent selon cette crainte; et la louange de celui qui agit de cette sorte dure à jamais. Intellectus bonus omnibus facientibus eum: laudatio ejus manet in sæculum sæculi.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. Gloria Patri, et Filio et Spiritui sancto! Sicut erat etc.

Antiphona. Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in sæculum sæculi.

Antiphona. In mandatis ejus.

### PSALMUS CXI.

Heureux l'homme qui craint le Seigneur: il se portera de tout son cœur à faire ses commandements. Beatus vir qui timet Dominum: in mandatis ejus volet nimis.

Sa postérité sera puissante sur la terre : la race de ceux qui vont droit sera bénie. Potens in terra erit semen ejus : generatio rectorum benedicetur.

La gloire et les richesses abonderont dans sa maison, et sa justice sera perdurable à jamais. Gloriaet divitiæ in domo ejus; et justitia ejus manet in sæculum sæculi. Son nom est saint, il est terrible:
S'il le faut adorer, il le faut craindre aussi;
Et des routes du ciel la science infaillible
Ne sauroit commencer que par sa crainte ici.

35

Leur plus parfaite intelligence N'est utile qu'autant qu'on observe ses lois; Et la louange due à sa magnificence Durant tout l'avenir doit occuper nos voix.

4

Gloire au Père, cause des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

Antienne. Tous ses commandements sont fidèles, et affermis à l'éternité.

Antienne. En l'observation de ses commandements.

#### PSAUME CXI.

Heureux qui dans son âme a fortement gravée
La crainte du Seigneur!
Sa loi, sans chagrin observée,
Tourne en plaisirs pour lui ce qu'elle a de rigueur.

De sa postérité, tant qu'elle suit ses traces, Le nom devient puissant; Et tout ce qu'il obtient de grâces Passe de père en fils en son sang innocent.

5

Il voit en sa maison la gloire et la richesse Fondre de toutes parts; Et sa justice fait sans cesse Un amas de trésors au-dessus des hasards.

10

La lumière s'est levée du milieu des ténèbres pour les droits de cœur : le Seigneur est miséricordieux, plein de commisération et de justice.

La joie règne en celui qui a pitié de son prochain: il réglera ses paroles avec un sain jugement, et ne sera jamais ébranlé.

La mémoire de l'homme juste sera en bénédiction éternelle : il ne craindra point de s'entendre déchirer par de mauvais bruits.

Son cœur se tient toujours prêr d'espérer au Seigneur; il s'affermit sur cette espérance, et attend sans s'émouvoir qu'il ait lieu de mépriser ses ennemis.

Parce qu'il a distribué et donné son bien aux pauvres, sa justice demeure à l'éternité; et son nom sera élevé en gloire.

Le pécheur le verra en cet état bienheureux, et en forcènera de colère; ses dents en frémiront, il en séchera de douleur; et les souhaits qu'il fera contre lui périront. Exortum est in tenebris lumen rectis: misericors et miserator Dominus, et justus.

Jucundus homo qui miseretur et commodat: disponet sermones suos in judicio, quia in æternum non commovebitur.

In memoria æterna erit justus : ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino; confirmatum est cor ejus : non commovebitur donec despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus, justitia ejus manet in sæculum sæculi: cornu ejus exaltabitur in gloria.

Peccator videbitetirascetur, dentibus suis fremet et tabescet : desiderium peccatorum peribit.

| VÊPRES DES DIMANCHES.                            | 309 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Il voit pour les cœurs droits une vive lumière   |     |
| Naître en l'obscurité,                           |     |
| Et de Dieu la faveur entière                     | 1 5 |
| A sa miséricorde enchaîner l'équité.             |     |
|                                                  |     |
| Il prend à son exemple une âme pitoyable,        |     |
| Prête au pauvre, et s'y plaît,                   |     |
| Se prépare au jour effroyable,                   |     |
| Et se juge trop bien pour craindre un dur arrêt. | 20  |
|                                                  |     |
|                                                  |     |
| La mémoire du juste éclatante et bénie           |     |
| Percera l'avenir,                                |     |
| Sans que jamais la calomnie                      |     |
| Dans sa plus noire audace ait de quoi la ternir. |     |
|                                                  |     |
|                                                  |     |
| Son cœur est prêt à tout, en Dieu seul il espère | 25  |
| Dans ses calamités;                              |     |
| Et se tient ferme en sa misère,                  |     |
| Jusqu'à ce qu'il ait vu ses ennemis domptés.     |     |
|                                                  |     |
|                                                  |     |
| Aux pauvres cependant il départ, il prodigue     |     |
| Son bien sans s'émouvoir;                        | 3 о |
| Et le ciel, que par eux il brigue,               |     |
| Le comble à tout jamais de gloire et de pouvoir. |     |
|                                                  |     |
| Le pécheur le verra dans ce haut avantage,       |     |
| Et séchera d'ennui;                              |     |
| Son cœur en frémira de rage,                     | 3 5 |
| Et ses desirs jaloux périront avec lui.          |     |
| •                                                |     |

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

ANTIPHONA. In mandatis ejus cupit nimis.

ANTIPHONA. Sit nomen Domini.

#### PSALMUS CXII.

Enfants, louez le Seigneur, & Laudate pueri Domilouez le nom du Seigneur, ètc.1.

num, laudate nomen Domini, etc.

ANTIPHONA. Sit nomen Domini benedictum in sæcula.

Antiphona. Nos qui vivimus.

# PSALMUS CXIII.

QuandIsraëlsortitd'Egypte, et la maison de Jacob du milieu d'un peuple barbare,

In exitu Israël de Ægypto, domus Jacob de populo barbaro,

Dieu fit de la Judée la demeure de sessaints, et choisit Israël pour son empire particulier.

Facta est Judæ a sanctificatio ejus, Israël potestas ejus.

La mer vit ce peuple sur ses bords, et s'enfuit; le Jourdain le vit sur son rivage, et rebroussa en arrière.

Mare vidit et fugit; Jordanis conversus est retrorsum.

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 212.

Gloire à ton Fils et toi, Père, cause des causes! Gloire à l'Esprit divin!

Telle qu'avant toutes les choses, Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

40

5

Antienne. En l'observation de ses commandements il prend un souverain plaisir.

Antienne. Que le nom du Scigneur.

PSAUME CXII.

Enfants, de qui les voix à peine encor formées, etc. 1.

Antienne. Que le nom du Seigneur soit béni à l'éternité.

Antienne. Nous qui vivons.

PSAUME CXIII.

Du fidèle Abraham race heureuse et chérie, Quand de tes premiers fers ton Dieu te garantit, Que du fond de l'Égypte et de sa barbarie La maison de Jacob sortit,

Il voulut en Judée étaler l'abondance
De sa miséricorde et de sa sainteté;
Et choisit Israël pour siége à sa puissance,
Et pour objet à sa bonté.

De ce peuple fuyant loin d'arrêter sa course<sup>2</sup>, La mer fuit devant lui sitôt qu'elle le vit; Et les eaux du Jourdain, rebroussant vers leur source, Lui cédèrent leur propre lit.

1. Voyez ci-dessus, p. 213.

<sup>2.</sup> Tel est le texte de l'édition originale. Ne faut-il pas plutôt lire : « la course? »

Les montagnes tressaillirent de joie comme des béliers, et les collines bondirent comme des agneaux autour de leurs mères. Montes exultaverunt ut arietes, et colles sicut agni ovium.

Mer, qui t'obligea à prendre la fuite? et toi, Jourdain, qui te fit rebrousser en arrière? Quid est tibi, mare, quod fugisti? et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum?

Montagnes, pourquoi tressailliez-vous de joie comme des béliers? collines, pourquoi bondissiez-vous comme des agneaux autour de leurs mères? Montes, exultastis ut arietes, et, colles, sicut agni ovium?

C'étoit que la terre se mouvoit à la face du Seigneur, qui conduisoit son peuple, à la face du Dieu de Jacob. A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob,

Ce fut lui qui changea la pierre en étangs d'eaux, et le rocher en fontaines. Qui convertit petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aquarum.

Cen'est pas à nous, Seigneur, qu'il en faut donner la gloire; cen'est pas à nous, mais à votre saint nom.

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

Il en faut glorifier votre miséricorde et la vérité de vos Super misericordia tua et veritate tua, nequando

20

Soudain les plus hauts monts de joie en tressaillirent, Comme un troupeau sur l'herbe au son des chalumeaux; Soudain tout alentour les collines bondirent, Comme bondissent les agneaux.

O mer, qui t'obligeoit à prendre ainsi la fuite? Indomptable élément, quel bras t'a déplacé? Par quel ordre, Jourdain, et sous quelle conduite Tes eaux ont-elles rebroussé?

Qui vous fit tressaillir, orgueilleuses montagnes, Comme au son du pipeau tressaillent les troupeaux? Collines, qui servez de ceinture aux campagnes, Qui vous fit bondir comme agneaux?

Qui l'eût pu que ce Dieu qui fait trembler la terre, 25 Qui n'a qu'à le vouloir, et tout change de lieu, Qui nous gouverne en paix, qui nous couronne en guerre, Qui de Jacob est le seul Dieu?

C'est lui qui convertit les rochers en fontaines, Qui de leurs flancs pierreux tire des torrents d'eaux, 30 Qui des vastes déserts en arrose les plaines, Qui les y sépare en ruisseaux.

Ce n'est point aux mortels à prendre aucune gloire : Le cœur qu'elle surprend la doit désavouer; C'est ton nom qui fait seul plus qu'on n'eût osé croire, C'est lui, Seigneur, qu'il faut louer.

Fais de tes vérités briller si bien l'empire, Et rends de ta pitié le pouvoir si connu, promesses, que vous avez fait éclater pour ne laisser aux nations aucun lieu de dire : « Où est leur Dieu? » dicant gentes: « Ubi es Deus eorum? »

Notre Dieu est dans le ciel, d'où il a fait tout ce qu'il lui a plu de faire. Deus autem noster in cœlo: omnia quæcumque voluit fecit.

Mais les simulacres des gentils ne sont que de l'argent et de l'or, purs ouvrages de la main des hommes. Simulacra gentium, argentum et aurum, opera manuum hominum.

Ils ont une bouche, et ne parleront jamais; ils ont des yeux, et ne verront point. Os habent, et non loquentur; oculos habent, et non videbunt;

Ils ont des oreilles, et n'entendront rien; ils ont des narines, sans aucun sentiment des odeurs; Aures habent, et non audient; nares habent, et non odorabunt;

Ils ont des mains dont ils ne sauroient rien toucher, des pieds dont ils ne marchent point, et une gorge qui ne peut former aucun son. Manus habent, et non palpabunt; pedes babent, et non ambulabunt; non clamabunt in gutture suo.

Que ceux qui les font deviennent semblables à eux, avec tous ceux qui s'y confient. Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis.

La maison d'Israël n'a espéré qu'au Seigneur, et elle l'a pour aide et pour protecteur. Domus Israël speravit inDomino: adjutor eorum et protector eorum est. Qu'entre les nations on ne puisse nous dire :
« Votre Dieu, qu'est-il devenu? »

40

Aveugles mal guidés qui courez vers la chute, Sachez que pour séjour c'est le ciel qui lui plaît; Que son moindre vouloir hautement s'exécute; Que tout est par lui ce qu'il est.

Vos dieux n'ont point de bras à lancer le tonnerre, 45 Gentils; ils ne sont tous que simulacres vains : C'est de l'or, de l'argent, du bois, et de la pierre, Qui tient sa forme de vos mains.

Vous leur faites des yeux, vous leur faites des bouches, Qui ne savent que c'est de voir, ni de parler; 50 Et leurs plus vifs regards sont bénins, ou farouches, Comme il vous plaît les ciseler.

Les oreilles chez eux sont de si peu d'usage, Qu'autour d'elles le son frappe inutilement; Et le nez que votre art plante sur leur visage Ne leur y sert que d'ornement.

5 5

Enfin ils n'ont des mains que pour faire figure; Leurs pieds, s'il faut marcher, n'y sauroient consentir; Et s'ils ont un gosier, il n'a point d'ouverture Par où leur voix daigne sortir.

Deviennent tous pareils à ces vaines idoles Ceux qui leur donnent l'être, et les font adorer! Devienne tout semblable à tous ces dieux frivoles Quiconque en eux yeut espérer!

La maison d'Israël a mis son espérance

Aux suprêmes bontés du souverain auteur;

Et son bras tout-puissant l'a mise en assurance,

Il s'en est fait le protecteur.

La maison d'Aaron n'a espéré qu'au Seigneur, et elle l'a pour aide et pour protecteur. Domus Aaron speravit in Domino; adjutor eorum et protector eorum est.

Ceux qui craignent le Seigneur n'ont espéré qu'en lui, et ils l'ont pour aide et pour protecteur. Qui timent Dominum speraverunt in Domino: adjutor eorum et protector eorum est.

Le Seigneur s'est souvenu de nous, et nous a bénis. Dominus memor fuit nostri, et benedixit nobis.

Il a béni la maison d'Israël, il a béni la maison d'Aaron. Benedixit domui Israël, benedixit domui Aaron.

Il a béni tous ceux qui le craignent, les plus petits comme les plus grands. Benedixit omnibus qui timent Dominum, pusillis cum majoribus.

Que le Seigneur répande encore plus de grâces sur vous, sur vous et sur vos enfants. Adjiciat Dominus super vos, super vos et super filios vestros.

Vous êtes bénis du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Benedicti vos a Domino, qui fecit cœlum et terram.

Il a réservé le ciel pour la

Cœlum cœli Domino;

Entre les nations dont il peuple le monde, Il lui plut vous bénir comme ses bien-aimés; Et quand il a formé le ciel, la terre, et l'onde, C'est pour vous qu'il les a formés.

Ce créateur de tout, ce maître du tonnerre,

demeure du maître du ciel, et a donné la terre aux enfants des hommes. terram autem dedit filiis hominum.

Seigneur, les morts ne vous loueront point, ni tous ceux qui descendent dans l'enfer. Non mortui laudabunt te, Domine, neque omnes qui descendunt in infernum.

Mais nous qui vivons, nous bénissons le Seigneur, et nous nous y emploierons de ce moment à tout jamais. Sed nos qui vivimus, benedicimus Dominus, ex hoc nunc et usque in sæculum.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

Antiphona. Nos qui vivimus, benedicimus Domino.

### CAPITULUM. (2. Corinth. 1.)

Benedictus Deus, et pater Domini nostri Jesu Christi, pater miscricordiarum, et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra. À. Deo gratias.

#### HYMNUS.

Lucis creator optime, Lucem dierum proferens, Primordiis lucis novæ Mundi parans originem;

Qui mane junctum vesperi Diem vocari præcipis: S'est réservé là-haut le ciel pour habiter; Mais se le réservant, il vous donne la terre : C'est de là qu'il y faut monter.

100

Cependant chez les morts il n'est aucune flamme Qui ranime, Seigneur, ton sacré souvenir; Et sous un froid tombeau qui couvre un corps sans âme On n'apprend point à te bénir.

C'est à nous qui vivons à te rendre un hommage

De louange et de gloire, aussi bien que d'encens :

C'est à ceux qui vivront à t'offrir d'âge en âge

Un tribut de vœux innocents.

Gloire au Père éternel, la première des causes!
Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin!
Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses,
Telle soit-elle encor sans fin!

Antienne. Nous qui vivons, nous bénissons le Seigneur.

### CHAPITRE. (2 aux Corinth., 1.)

Béni soit Dieu, père de notre Seigneur Jésus-Christ, père des miséricordes, et Dieu d'entière consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations. R. Rendons grâces à Dieu.

#### HYMNE.

Père et maître de la lumière, Qui de tes seuls trésors tires celle des jours; Qui commenças par elle à déployer leur cours, Et préparer du monde et l'ordre et la matière;

Qui donnes le nom de journée Au doux enchaînement du matin et du soir :

5

## 320 VÉPRES DES DIMANCHES.

Tetrum chaos illabitur, Audi preces cum fletibus;

Ne mens gravata crimine Vitæ sit exul munere, Dum nil perenne cogitat, Seseque culpis illigat.

Cœlorum pulset intimum, Vitale tollat præmium, Vitemus omne noxium, Purgemus omne pessimum,

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

20

y. Dirigatur, Domine, oratio mea, R. Sicut incensum in conspectu tuo.

### CANTICUM BEATÆ MARIÆ. (Lucæ 1.)

Mon âme magnifie le Seigneur, etc.<sup>1</sup>.

Magnificat anima mea
Dominum, etc.

(Deinde dicuntur antiphona et oratio propria.)

1. Voyez ci-dessus, p. 222.

15

Le chaos de la nuit répand son voile noir, Écoute les soupirs de notre âme étonnée.

Empêche que le poids des crimes L'exile du vrai jour qui seul fait vivre en toi; 10 Empêche que l'oubli de ta divine loi L'enfonce du péché dans les plus noirs abîmes.

Fais monter au ciel sa prière,
Fais qu'après ses combats la vie en soit le prix;
De tout ce qui t'offense épure nos esprits,
De tout ce qui peut nuire affranchis leur carrière.

Accordez-nous cette victoire,
Père incompréhensible, Homme-Dieu Jésus-Christ,
Qui régnez à jamais avec le Saint-Esprit
Au bienheureux séjour de lumière et de gloire.

- ŷ. Seigneur, souffrez que mon oraison monte jusqu'à vous.
  - R. Comme fait l'encens en votre présence.

CANTIQUE DE LA SAINTE VIERGE. (En saint Luc, 1.)

Après un si haut privilége, etc.1.

(On dit ensuite l'antienne et l'oraison propre.)

1. Voyez ci-dessus, p. 223. — Corneille a fait ici un double changement dans sa traduction du Magnisicat. Il a remplacé les vers 29 et 30 par ceux-ci:

Ce choix de ses faveurs solides A su remplir de biens ceux que pressoit la faim;

et au vers 38 il a substitué avoient à eurent. — Au vers 20, les deux versions, par une faute commune, ont la forme impossible daigne, au lieu de digne.

### AD COMPLETORIUM.

Convertissez-nous, ô Dieu, qui êtes notre salutaire, etc. 1.

Converte nos, Deus, salutaris noster, etc.

Mon Dieu, venez à mon aide, etc.<sup>2</sup>.

Deus, in adjutorium meum intende, etc.

Alleluia.

ANTIPHONA. Misercre.

PSALMUS IV.

Quand j'ai invoqué le Dieu qui me rend justice, il m'a exaucé : mon Dieu, vous m'avez dilaté le cœur dans la tribulation. Cum invocarem, exaudivit me Deus justitiæ meæ: in tribulatione dilatasti mihi.

Ayez pitié de moi, et exaucez ma prière. Miserere mei, et exaudi orationem meam.

Fils des hommes, jusques à quand aurez-vous un cœur pesant et dur? à quel sujet aimez-vous la vanité, et cherchez-vous le mensonge?

Filii hominum, usquequo gravi corde? ut quid diligitis vanitatem, et quæritis mendacium?

Sachez que Dieu a fait des merveilles pour le saint qu'il a choisi: apprenez qu'il m'exauEt scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum: Dominus exaudiet

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 230. - 2. Voyez ei-dessus, p. 76 et 130.

5

### A COMPLIES'.

Seigneur, de tous les cœurs qui cherchent à vous plaire, [etc.2.

O grand Dieu, de qui tout procède, etc.3.

Louez le Seigneur.

Antienne. Ayez pitié de moi.

PSAUME IV.

Sitôt que j'invoquai le Dieu de ma justice, Il exauça mes vœux, il prit pitié de moi; Dans mes afflictions sa main me fut propice, Et dilata mon cœur qu'avoit serré l'effroi.

Montrez pour moi, Seigneur, une pitié nouvelle: Vous voyez sur mes bras de nouveaux ennemis; Dissipez leurs conseils, ramenez mon rebelle, Exaucez ma prière, et me rendez mon fils.

Lâches, dont le complot en ces ennuis me plonge, Jusqu'où porterez-vous des cœurs durs et pesants?

Jusqu'où prendrez-vous soin d'appuyer le mensonge?

Jusqu'où d'un vain orgueil serez-vous partisans?

Avez-vous oublié par combien de miracles Dieu m'a mis dans le trône et soutenu son choix?

<sup>1.</sup> Au lieu de Complies du dimanche, Corneille a mis en titre : à Complies, parce que cette partie de l'office est la même pour les jours de la semaine que pour le dimanche.

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus, p. 231. - 3. Voyez ci-dessus, p. 77 et 131.

cera, dès que j'élèverai ma voix à lui.

Mettez-vous en colère et quittez la volonté de pécher : tout ce que vous dites en vos cœurs, repassez-le dans vos lits avec componction.

Sacrifiez un sacrifice de justice, et espérez au Seigneur. Plusieurs disent : « Qui nous montre où sont les biens? »

La lumière de votre visage est empreinte sur nous : vous avez répandu la joie en mon cœur.

Mes sujets se sont multipliés par l'abondance de leur froment, de leur vin et de leur huile.

Et j'espère encore de dormir quelque jour en paix, et de reposer dans l'union,

Parce que les faveurs singulières que j'ai reçues de vous m'ont mis en état de tout espérer.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc. me, cum clamavero ad eum.

Irascimini et nolite peccare: quæ dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini.

Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate in Domino. Multi dicunt: « Quis ostendit nobis bona? »

Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine: dedisti lætitiam in corde meo.

A fructu frumenti, vini etoleisui multiplicati sunt.

In pace, in idipsumdormiam et requiescam,

Quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti me.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

40

- Le croyez-vous moins fort à briser tous obstacles,
  Aussitôt que vers lui j'élèverai ma voix?

  Prenez contre le crime une digne colère,
  Connoissez votre faute, et cessez de faillir;
  Et faites dans vos lits un examen sévère
  De ce que votre cœur espère en recueillir.
- Qu'un juste repentir offre vos sacrifices, Mettez-vous en état d'espérer au Seigneur; Venez, et laissez dire aux esclaves des vices: « Qu'on nous offre du bien, on aura notre cœur! »
- Sa lumière divine a mis sur mon visage

  De ses vives clartés la sainte impression;

  Et sa parfaite joie a mis dans mon courage

  De quoi me soutenir contre l'oppression.
- Avant cette fureur de la guerre civile, A-t-on vu des sujets plus heureux que les miens? 30 L'abondance du vin, du froment et de l'huile En augmentoit le nombre en augmentant leurs biens.
- Je reverrai, Seigneur, encor la même chose, Dès qu'il vous aura plu me redonner la paix: C'est sur ce doux espoir que mon cœur se repose, C'est à ce doux effet qu'il borne ses souhaits.
- Ces grâces, ô mon Dieu, passeroient les premières, Mais sur votre bonté j'ose m'en assurer; Et vous m'avez tant fait de faveurs singulières, Que j'espère aisément plus qu'on n'ose espérer.
- Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

### PSALMUS XXX.

Seigneur, c'est en vous que j'ai espéré, je n'en recevrai jamais de confusion : faitesmoi justice, et délivrez-moi.

Penchez votre oreille vers moi, hâtez-vous de me tirer de péril.

Soyez pour moi un Dieu protecteur, et une maison de refuge où je sois en sûreté;

Car vous êtes ma force et mon refuge, et vous me guiderez et nourrirez pour l'amour de votre nom.

Vous me retirerez du piége caché qu'on m'a tendu, parce que vous êtes mon protecteur.

Je vous recommande mon esprit, et le remets entre vos mains: Seigneur, vous êtes le Dieu de vérité, qui m'avez racheté souvent.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!

In te, Domine, speravi, non confundar in æternum: in justitia tua libera me.

Inclina ad me aurem tuam, accelera ut eruas me.

Esto mihi in Deum protectorem, et in domum refugii, ut salvum me facias:

Quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu, et propter nomen tuum deduces me et enutries me.

Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi, quoniam tu es protector meus.

In manus tuas commendo spiritum meum: redemisti me, Domine, Deus veritatis.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto!

1.5

20

### PSAUME XXX1.

J'ai mis en vous mon espérance: Sera-ce à ma confusion, Seigneur? et votre bras est-il dans l'impuissance De me faire justice en cette occasion?

Déployez-le, l'ennemi presse;
Prêtez l'oreille à mes clameurs:
Venez, et hâtez-vous d'appuyer ma foiblesse;
Pour peu que vous tardiez, tout me manque, et je meurs.

Je n'ai plus ni vivres, ni places,
Je n'ai ni troupes, ni vigueur;
Et si votre secours n'arrête mes disgrâces,
Je succombe à la force, ou tombe de langueur.

Mais vous serez ma citadelle, Vous suppléerez tous mes besoins: J'aurai pour ma conduite une grâce nouvelle, J'aurai pour subsistance un effet de vos soins.

C'est en vain qu'on me dresse un piége, C'est en vain qu'on veut m'assiéger; Vous romprez les filets, vous confondrez le siége : Un seul de vos regards saura me protéger.

Souffrez qu'en vos mains je remette Une âme réduite aux abois : O Dieu de vérité, servez-moi de retraite, Vous qui m'avez déjà racheté tant de fois.

Gloire au Père, cause des causes! 25
Gloire au Fils, à l'Esprit divin!

1. Corneille n'a pas traduit le psaume xxx tout entier. On n'en chante à complies que les six premiers versets. Il en a vingt-cinq dans la Vulgate.

Telle qu'elle a été, etc.

Sicut erat, etc.

#### PSALMUS XC.

Celui qui habite en l'aide du Très-Haut, demeurera sous la protection du Dieu du ciel.

Il dira au Seigneur: « Vous m'avez reçu en votre sauvegarde, et vous êtes mon refuge: oui, le Seigneur est mon Dieu, j'espérerai en lui;

« Car c'est lui qui m'a délivré des piéges des chasseurs, et des outrages de la calomnie. »

Il vous couvrira de l'ombre de ses épaules, et vous espérerez sous ses ailes.

Sa vérité vous environnera d'un écu si fort, que les terreurs nocturnes ne vous feront point trembler.

Vous ne craindrez ni la flèche qui vole en plein jour, ni la trahison qui se trame et s'exécute dans les ténèbres; ni les insultes, ni le démon du midi.

Mille traits tomberont à

Qui habitat in adjutorio Altissimi, in protectione Dei cœli commorabitur.

Dicet Domino: « Susceptor meus es tu, et refugium meum: Deus meus, sperabo in eum;

« Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium, et a verbo aspero. »

Scapulis suis obumbrabit tibi, et sub pennis ejus sperabis.

Scuto circumdabitte veritas ejus: non timebis a timore nocturno;

A sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris; ab incursu et dæmonio meridiano.

Cadent a latere tuo

Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor maintenant et sans fin!

| PSAUME AC.                                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sous l'appui du Très-Haut quiconque se retire,<br>Et de tout se confie en lui, |    |
| Sous sa protection jusqu'au bout il respire,                                   |    |
| Et n'a point besoin d'autre appui.                                             |    |
| Il dira hautement : « Vous êtes mon refuge,                                    | 5  |
| Seigneur, vous me tendez la main :                                             |    |
| C'est en vous que j'espère, et je n'aurai pour juge                            |    |
| Que mon protecteur souverain.                                                  |    |
|                                                                                |    |
| « Sous un bras si puissant je suis en assurance                                |    |
| Contre les piéges des chasseurs,                                               | 10 |
| Et le plus noir venin de l'âpre médisance                                      |    |
| Ne m'imprime aucunes noirceurs. »                                              |    |
| Espérez tous en lui : l'ombre de ses épaules                                   |    |
| Vous tiendra partout à couvert,                                                |    |
| Et son vol étendu jusque sur les deux pôles                                    | 15 |
| Vous servira d'asile ouvert.                                                   |    |
| En cet heureux état sa vérité suprême                                          |    |
| Vous fait partout un bouclier;                                                 |    |
| Et dans l'obscurité, la frayeur elle-même                                      |    |
| N'a pas de quoi vous effrayer.                                                 | 20 |
| L'attentat en plein jour, les négoces infâmes                                  |    |
| Qui ne se traitent que de nuit,                                                |    |
| 7 7 1 11 1 11 1                                                                |    |

Du démon du midi les pestilentes flammes, De tout cela rien ne vous nuit.

Un million de traits, un million de slèches 25 votre côté, et dix mille à votre droite; mais aucun n'approchera de vous.

Cependant vous considérerez tout cela de vos yeux, et verrez la rétribution des pécheurs;

Parce que vous avez dit : « Seigneur, vous êtes toute mon espérance; » et que vous avez pris le Très-Haut pour votre refuge.

Aucun mal n'arrivera jusqu'à vous, et aucun fléau n'approchera de votre demeure;

D'autant qu'il a commandé à ses anges de vous garder en toutes vos routes.

Ils vous porteront en leurs mains, de peur que par le hasardvotre pied ne heurte contre quelque pierre.

Vous marcherez sur l'aspic et sur le basilic, et vous foulerez aux pieds le lion et le dragon.

Dieu dira de vous : « Je dé-

mille, et decem millia a dextris tuis; ad te autem non appropinquabit.

Verumtamen oculis tuis considerabis, et retributionem peccatorum videbis;

Quoniam tu es, Domine, spes mea; Altissimum posuisti refugium tuum.

Non accedet ad te malum, et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo;

Quoniam angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis.

In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedum tuum.

Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem.

Quoniam in me speravit,

| Tomberont à vos deux côtés,<br>Sans que flèches ni traits fassent aucunes brèches<br>Sur ce que gardent ses bontés.                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Considérez d'ailleurs comme agit sa colère Sur qui se plaît à l'offenser:  Vous verrez les pécheurs recevoir leur salaire, Et ses foudres les terrasser.                           | <b>3</b> o |
| Espérez tous en lui, j'aime à vous le redire, Et ne puis vous le dire assez : C'est prendre un haut refuge, et le plus vaste empire : N'a point de forts si bien placés.           | 3 5        |
| L'asile que nous font sa grâce et sa justice Est inaccessible à tous maux; Et sous quelque fléau que la terre gémisse, Vous n'en craindrez point les assauts.                      | 40         |
| Ses anges par son ordre auront soin de vos routes,<br>Quelque part qu'il vous faille aller;<br>Et tout autour de vous ils seront aux écoutes,<br>Dès qu'il vous faudra sommeiller. |            |
| Dans ces âpres sentiers qu'à peine ouvre la terre, Ils vous porteront en leurs mains, De peur que votre pied heurtant contre la pierre Ne fasse avorter vos desseins.              | 4 5        |
| Des plus hideux serpents l'affreuse barbarie Vous laissera marcher sur eux; Vous foulerez aux pieds le lion en furie, Le dragon le plus monstrueux.                                | <b>5</b> o |

« C'est en moi qu'il a mis toute son espérance,

livrerai cet homme, parce qu'il a espéré en moi; je le protégerai, parce qu'il a connu mon nom. liberabo eum, quoniam cognovit nomen meum.

« ll s'écriera vers moi, et je l'exaucerai; je suis avec lui dans la tribulation, je l'en tirerai et le glorifierai.

Clamabit ad me, et ego exaudiam eum; cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum, et glorificabo eum.

« Je lui donnerai de longues années, et je lui montrerai mon salutaire. »

Longitudine dierum replebo eum, et ostendam illi salutare meum.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit! Telle qu'elle a été, etc.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto! Sicut erat, etc.

#### PSALMUS CXXXIII

Bénissez maintenant le Seigneur, tous tant que vous êtes de serviteurs du Seigneur.

Ecce nunc benedicite Dominum, omnes scrvi Domini.

Vous qui demeurez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu,

Qui statis in domo Domini, in atriis domus Dei nostri,

Durant les nuits élevez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez le Seigneur.

In noctibus extollite manus vestras in sancta, et benedicite Dominum.

Que le Seigneur vous bénisse

Benedicat te Dominus

| Dira de vous ce Dieu tout bon;                                                                                                                                       | 5 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Et je protégerai partout son innocence,<br>Puisqu'il a reconnu mon nom.                                                                                              | 9 3 |
| « Il n'aura qu'à parler, j'entendrai sa prière, Je prendrai part à ses douleurs; Je ferai succéder ma gloire à sa misère, Et mon bonheur à ses malheurs.             | 6 0 |
| « A la longueur du temps que je veux qu'il me serv<br>Je joindrai mon grand avenir,<br>Et je lui ferai voir quel bonheur je réserve<br>A ceux qui savent me bénir. » | re  |
| Gloire au Père éternel, la première des causes! Gloire au Fils, à l'Esprit divin! Et telle qu'elle étoit avant toutes les choses, Telle soit-elle encor sans fin!    | 6 5 |
| PSAUME CXXXIII.                                                                                                                                                      |     |
| Ministres du Seigneur, bénissez à l'envi<br>Sa main toute-puissante :<br>Qu'aucun ne s'en exempte,                                                                   |     |
| Montrez tous le grand cœur dont vous l'avez servi.                                                                                                                   |     |
| C'est vous qui demeurez dans sa sainte maison,<br>Que ce devoir regarde;<br>Vous qui l'avez en garde,                                                                | 5   |
| Et qui pour tout le peuple offrez votre oraison.                                                                                                                     |     |
| Quand ce peuple accablé de travaux et d'ennui<br>Paisiblement sommeille,<br>Qu'autre que vous ne veille,                                                             | 10  |
| Levant les mains au ciel, bénissez-le pour lui.                                                                                                                      |     |
| Dites sur Israël : « Que le grand Dieu des Dieux                                                                                                                     |     |

de Sion, lui qui a fait le ciel et ex Sion, qui fecit cœlum la terre.

et terram.

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!

Telle qu'elle a été au commencement, telle soit-elle maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto!

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum! Amen.

ANTIPHONA. Miserere mei, Domine, et exaudi orationem meam.

#### HYMNUS.

Te lucis ante terminum, Rerum creator, poscimus, Ut solita clementia Sis præsul ad custodiam.

Procul recedant somnia, Et noctium phantasmata, Hostemque nostrum comprime, Ne polluantur corpora.

Præsta, Pater omnipotens, Per Jesum Christum Dominum, Qui tecum in perpetuum Regnat cum sancto Spiritu.

### CAPITULUM (Jeremiæ XIV.)

Tu autem in nobis es, Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos: ne derelinquas nos, Domine, Deus noster. R. Deo gratias.

R. (Breve.) In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

5

10

15

5

Par sa bonté propice

A jamais vous bénisse,

Lui qui créa d'un mot et la terre et les cieux. »

Gloire au Père éternel, à son Verbe incarné, A l'Esprit adorable! Telle à jamais durable

Qu'elle étoit en tous trois avant que tout fût né!

Antienne. Ayez pitié de moi, Seigneur, et exaucez mon oraison.

#### HYMNE.

En ces derniers moments du jour qui nous éclaire, Auteur de l'univers, nous t'osons demander Qu'avec ta clémence ordinaire Jusques à son retour tu daignes nous garder.

Repousse loin de nous l'insolence des songes, Les fantômes impurs que le démon produit:

Retiens ce père des mensonges; Qu'aucune indignité ne souille notre nuit.

Fais-nous, Père éternel, fais à tous cette grâce, Nous t'en prions au nom de ton fils Jésus-Christ,

Qui règne en cet immense espace Où tu règnes toi-même avec le Saint-Esprit.

### CHAPITRE. (Jérémie, xiv.)

Quant à vous, Seigneur, vous êtes en nous, et votre saint nom est invoqué sur nous : ne nous délaissez pas, vous qui êtes notre Seigneur et notre Dieu. À. Rendons grâces à Dieu.

R. (Bref.) Seigneur, je vous recommande mon esprit, et le remets entre vos mains.

(Et repetitur.) In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

- v. Redemisti nos, Domine, Deus veritatis.
- R. Commendo spiritum meum.
- y. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto!
- R. In manus tuas, Domine, commando spiritum meum.
- y. Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi.
- R. Sub umbra alarum tuarum protege nos.

ANTIPHONA. Salva nos.

### CANTICUM SIMEONIS. (Lucæ 11.)

Seigneur, vous laissez main- Nunc dimittis servum tenant aller en paix votre tuum, Domine, secundum serviteur, suivant votre pa- verbum tuum, in pace, role, etc. 1.

etc.

ANTIPHONA. Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.

- . Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad te veniat.

#### OREMUS.

Visita, quæsumus, Domine, habitationem istam, et omnes insidias inimici ab ea longe repelle; angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Jesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum. R. Amen.

- y. Domine, exaudi orationem meam.
- 1. Voyez ci-dessus, p. 238.

(Et se répète.) Seigneur, je vous recommande mon esprit, et le remets entre vos mains.

- R. Vous nous avez rachetés, Seigneur, vous qui êtes le Dieu de vérité.
  - R. Je vous recommande mon esprit.
  - ŷ. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit!
- R. Seigneur, je vous recommande mon esprit, et le remets entre vos mains.
  - ŷ. Gardez-nous, Seigneur, comme la prunelle de l'œil.
  - R. Et protégez-nous sous l'ombre de vos ailes.

Antienne. Conservez-nous.

CANTIQUE DE SIMÉON. (En saint Luc, 11.)

Enfin, suivant votre parole, etc.1.

Antienne. Conservez-nous, Seigneur, lorsque nous veillons, gardez-nous lorsque nous dormons, afin que nous veillions avec Jésus-Christ, et que nous reposions en paix.

- ŷ. Seigneur, exaucez ma prière.
- R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.

#### ORAISON.

Nous vous prions, Seigneur, de visiter cette demeure, et d'en repousser bien loin les embûches de l'ennemi; que vos saints anges y habitent, qu'ils nous y conservent en paix, et que votre bénédiction soit toujours sur nous. Nous vous en supplions par notre Seigneur Jésus-Christ, votre fils, qui, véritable Dieu comme vous, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. R. Ainsi soit-il.

- ŷ. Seigneur, exaucez ma prière.
- 1. Voyez ci-dessus, p. 239.

- R. Et clamor meus ad te veniat.
- ŷ. Benedicamus Domino.
- R. Deo gratias.

#### BENEDICTIO.

Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater, et Filius, et Spiritus sanctus.

R. Amen.

#### ANTIPHONA DE BEATA VIRGINE.

Salve, Regina, mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exules filii Evæ, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrymarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulci virgo Maria!

- ý, Ora pro nobis, sancta Dei genitrix.
- R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

#### OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosæ virginis Mariæ corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritusancto cooperante præparasti, da ut cujus comme-

- R. Et que mes clameurs aillent jusqu'à vous.
- 3. Bénissons le Seigneur.
- R. Rendons grâces à Dieu.

### BÉNÉDICTION.

Que le Seigneur tout-puissant et tout miséricordieux, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, nous bénisse et nous tienne en sa garde.

R. Ainsi soit-il.

### ANTIENNE DE LA SAINTE VIERGE.

Nous vous saluons, Reine, et mère de miséricorde. Nous vous saluons comme étant notre vie, notre douceur, et notre espérance. Nous élevons nos cris vers vous, malheureux exilés et enfants d'Éve que nous sommes. Nous poussons nos soupirs vers vous dans cette vallée de larmes, où nous ne faisons que gémir et pleurer. Soyez donc notre avocate, tournez vers nous ces yeux qui ne sont que miséricorde, et montrez-nous au sortir de notre bannissement le bienheureux fruit de vos entrailles, Jésus-Christ. Nous vous en conjurons, ô Marie, vierge pleine de clémence, de compassion, et de douceur!

§. Sainte mère de Dieu, priez pour nous.

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.

#### ORAISON.

Dieu tout-puissant et éternel, qui par la coopération du Saint-Esprit avez si bien préparé le corps et l'âme de la bienheureuse vierge mère Marie, qu'elle a mérité que vous en fissiez un logement digne de votre fils, accordez à nos prières que par la pieuse intercession de moratione lætamur, ejus pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur. Per eumdem Christum, Dominum nostrum. R. Amen.

- y. Divinum auxilium maneat semper nobiscum.
- R. Amen.

cette même vierge, dont nous célébrons la mémoire avec joie, nous puissions nous voir préservés des malheurs qui sont prêts à fondre sur nous, et de la mort éternelle. Nous vous en supplions par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. R. Ainsi soit-il.

ŷ. Que le secours de Dieu demeure toujours avec nous.

R. Ainsi soit-il.

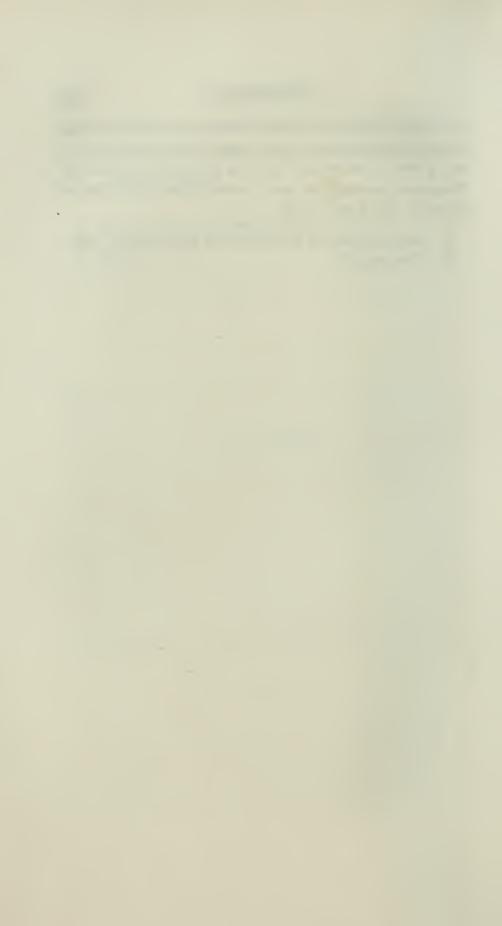

# INSTRUCTIONS ET PRIÈRES

## CHRÉTIENNES

TIRÉES

DE L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST



## INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES,

TIRÉES

### DE L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST'.

I.

Livre I, chapitre 112.

DE LA VANITÉ DE LA SCIENCE HUMAINE.

Qui se connoît soi-même en a l'âme peu vaine, Sa propre connoissance en met bien bas le prix; Et tout le faux éclat de la science humaine N'est pour lui que l'objet d'un généreux mépris.

Au grand jour du Seigneur sera-ce un grand refuge 5 D'avoir connu de tout et la cause et l'effet? Et ce qu'on aura su fléchira-t-il un juge Qui ne regardera que ce qu'on aura fait?

Borne tous tes desirs à ce qu'il te faut saire; Ne les porte point trop vers l'amas du savoir;

10

1. Dans notre tome VIII, parmi les variantes de l'Imitation de Jésus-Christ, nous avons relevé, ce que personne n'avait sait avant nous, les dissérences de rédaction qui existent entre les Instructions et Prières chrétiennes et le texte d'où elles sont tirées : ce sont les variantes marquées 1670 O. Voyez tome VIII, p. xxi, note 3, et ci-dessus, p. 61, note 1. Nous réparerons ici, dans les notes, un petit nombre d'omissions : voyez ci après, p. 348, note 2, p. 362, note 1, etc. Ces omissions tienuent à ce que le texte original des Instructions et Prières n'a pas été compris dans la lecture comparative dont nous avons parlé (tome VIII, p. xviii, et tome I, p. x), mais a été collationné après coup et à part. — Corneille a donné lui-même, en tête de chaque extrait, l'indication du livre et du chapitre où il l'a pris. Nous y ajoutons, au bas de la page, les chissres des vers, asin de rendre la comparaison plus sacile.

2. Vers 79-90, et 107-114.

Les soins de l'acquérir ne font que te distraire Et quand tu l'as acquis il peut te décevoir.

Car enfin plus tu sais et plus a de lumière Le jour qui se répand sur ton entendement, Plus tu seras coupable à ton heure dernière, Si tu n'en as vécu d'autant plus saintement.

La vanité par là ne te doit point surprendre : Le savoir t'est donné pour guide à moins faillir; Il te donne lui-même un plus grand compte à rendre, Et plus lieu de trembler que de t'enorgueillir.

II. Livre I, chapitre III.

15

25

30

35

DE LA SIMPLICITÉ DU COEUR.

Nos sens sont des trompeurs, dont les fausses images A notre entendement n'offrent rien d'assuré, Et ne lui font rien voir qu'à travers cent nuages Qui jettent mille ombrages Dans l'œil mal éclairé.

Plus l'esprit se fait simple et plus il se ramène Dans un intérieur dégagé des objets, Plus lors sa connoissance est diffuse et certaine, Et s'élève sans peine Jusqu'aux plus hauts sujets.

Oui, Dieu prodigue alors ses grâces plus entières, Et portant notre idée au-dessus de nos sens, Il nous donne d'en haut d'autant plus de lumières, Qui percent les matières Par des traits plus puissants.

Des folles vanités notre âme est enflammée :

1. Vers 144-148, 189-198, 289-293, et 299-303.

Nous voulons être grands plutôt qu'humbles de cœur; Et tout ce bruit flatteur de notre renommée, Comme il n'est que fumée,

Se dissipe en vapeur.

40

Vraiment grand est celui qui dans soi se ravale, Qui rentre en son néant pour se connoître bien, Qui de tous les honneurs que l'univers étale

Craint la pompe fatale, Et ne l'estime à rien.

45

III.

Livre I, chapitre Iv 1.

QU'IL NE FAUT PAS CROIRE LÉGÈREMENT.

Qui cherche la perfection,
Loin de tout croire en téméraire,
Pèse avec mûre attention
Tout ce qu'il entend dire et tout ce qu'il voit faire.
La plus claire apparence a peine à l'engager:
Il sait que notre esprit est prompt à mal juger,

50

Notre langue prompte à médire; Et bien qu'il ait sa part en cette infirmité, Sur lui-même il garde un empire Qui le fait triompher de sa fragilité.

55

C'est ainsi que son jugement,
Quoi qu'il entende, quoi qu'il sache,
Se porte sans empressement,
Sans qu'en opiniâtre à son sens il s'attache.
Il se défend longtemps du mal qu'on dit d'autrui,
Ou s'il en est enfin convaineu malgré lui,
Il ne s'en fait point le trompette;

60

Et cette impression qu'il en prend à regret,

Qu'il désavoue et qu'il rejette, Demeure dans son âme un éternel secret.

65

1V.

Livre I, chapitre vi1.

DE L'ABANDON AUX PROPRES DESIRS.

Quiconque avec ardeur souhaite quelque chose<sup>2</sup>,

Quand son peu de vertu n'oppose

Ni règle à ses desirs ni modération,

Il tombe dans le trouble et dans l'inquiétude

Avec la même promptitude

Qu'il défère à sa passion.

70

L'avare et le superbe incessamment se gênent,
Et leurs propres vœux les entraînent
Loin du repos heureux qu'ils ne goûtent jamais;
Mais les pauvres d'esprit, les humbles en jouissent,
Et leurs âmes s'épanouissent
Dans l'abondance de la paix.

as, 80 e,

Ces dévots à demi, sur qui la chair plus forte Domine encore en quelque sorte, Penchent à tous moments vers ses mortels appas, Et n'ont jamais une âme assez haute, assez pure,

Pour faire une entière rupture Avec les douceurs d'ici-bas.

Ce n'est qu'en résistant à ces tyrans de l'âme, Qu'une sainte et divine flamme Nous donne cette paix que suit un vrai bonheur; Et qui sous leur empire asservit son courage,

85

1. Vers 406-417, 424-429, et 448-453.

<sup>2.</sup> Nous aurions du indiquer dans les variantes de l'Imitation cette leçon, conforme d'ailleurs à celle de l'édition de 1651.

Dans quelques délices qu'il nage, Jamais ne la trouve en son cœur.

V. Livre I, chapitre vII 1.

DU MÉPRIS DE SOI-MÊME.

Ne fais point fondement sur tes propres mérites<sup>2</sup>; 90
Tiens ton espoir en Dieu:
De lui dépend l'effet de quoi que tu médites;
Et s'il ne te guide en tout lieu,
En tout lieu tu te précipites.

Ne dors pas toutefois, et fais de ton côté

Tout ce que tu peux faire:

Il ne manquera point d'agir avec bonté,

Et fournira comme vrai père

Des forces à ta volonté.

Souviens-toi que du corps la taille avantageuse

Qui se fait admirer,

Ni de mille beautés l'union merveilleuse

Pour qui chacun veut soupirer,

Ne doit rendre une âme orgueilleuse.

Du temps l'inévitable et sière avidité

En fait un prompt ravage,

Et souvent avant lui la moindre insirmité

Laisse au plus beau visage

Les marques de l'avoir été.

Ces bonnes actions sur qui chacun se fonde

Pour t'élever aux cieux

<sup>1,</sup> Vers 470-479, 500-509, et 520-529. 2. Voyez tome VIII, p. 58, note 1.

### 350 INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.

Ne partent pas toujours d'une vertu profonde; Et Dieu, qui voit par d'autres yeux, En juge autrement que le monde.

Non qu'il nous faille armer contre la vérité
Pour juger mal des nôtres;
Voyons-en tout le bien avec sincérité,
Mais croyons encor mieux des autres,
Pour conserver l'humilité.

VI. Livre I, chapitre IX 1.

115

### DE L'OBÉISSANCE.

Tous ces devoirs forcés où tout le cœur s'oppose
N'acquièrent à l'esprit ni liberté ni paix.
Aime qui te commande, ou n'y prétends jamais:
S'il n'est aimable en soi, c'est Dieu qui te l'impose.
L'obéissance est douce, et son aveuglement
Forme un chemin plus sûr que le commandement,
Lorsque l'amour la fait, et non pas la contrainte;
Mais elle n'a qu'aigreur sans cette charité,
Et c'est un long sujet de murmure et de plainte,
Quand son joug n'est soussert que par nécessité.

VII. Livre I, chapitre x 2.

#### DES ENTRETIENS INUTILES.

Fuis l'embarras du monde autant qu'il est possible : 130

<sup>1.</sup> Vers 586-589, et 580-585. — L'édition originale porte par erreur : « chapitre VIII. »

<sup>2.</sup> Vers 626-637, et 658-665. — L'édition originale porte par erreur : a chapitre ix. »

Ces entretiens du siècle ont trop d'inanité, Et la paix y rencontre un obstacle invincible, Lors même qu'on s'y mêle avec simplicité.

Soudain l'âme est souillée, et tout le cœur esclave Des vains amusements qu'ils savent nous donner: 35 Leur force est merveilleuse, et pour un qui les brave. Mille à leurs faux appas¹ se laissent enchaîner.

Leur amorce flatteuse a l'art de nous surprendre. Le poison qu'elle glisse est aussitôt coulé; Et je voudrois souvent n'avoir pu rien entendre, Ou n'avoir vu personne, ou n'avoir point parlé.

Le peu de soin qu'on prend de tout ce qui regarde Les biens spirituels dont l'âme s'enrichit Pose sur notre langue une mauvaise garde, Et fait ce long abus sous qui l'homme blanchit.

Parlons, mais dans une humble et sainte conférence Qui nous puisse acquérir cette sorte de biens: Dieu les verse toujours par delà l'espérance, Quand on s'unit en lui par de tels entretiens.

VIII. Livre I, chapitre XII3.

DU RECOURS A DIEU DANS LES DÉPLAISIES.

Il est avantageux qu'on blâme, qu'on censure
Nos plus sincères actions,
Qu'on prête des couleurs à nos intentions

<sup>1.</sup> Nous n'avons indiqué, au tome VIII, comme ayant le singulier : « leur faux appas, » que l'édition de 1570; il faut y joindre, comme l'on voit, 1670 O.

<sup>2.</sup> Vers 776-781, et 790-707.

| Pour en faire une fausse et honteuse peinture; |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Le coup de cette indignité                     |     |
| Rabat en nous la vaine gloire,                 | 153 |
| Dissipe ses vapeurs, et rend à la mémoire      |     |
| Le souci de l'humilité.                        |     |

Cet injuste mépris dont nous couvrent les hommes
Réveille un zèle languissant,

Et pousse nos soupirs aux pieds du Tout-Puissant,

Qui voit notre pensée et sait ce que nous sommes:

La conscience en ce besoin
Y cherche aussitôt son refuge,

Et sa juste douleur l'appelle pour seul juge,

Et sa juste douleur l'appelle pour seul juge, Comme il en est le seul témoin.

Lorsque l'âme du juste est vivement pressée
D'une sensible affliction,
Qu'elle sent les assauts de la tentation,
Ou l'effort insolent d'une indigne pensée,
Elle voit mieux qu'un tel appui
A sa foiblesse est nécessaire,
Et que quoi qu'elle fasse, elle ne peut rien faire
Ni de grand ni de bon sans lui.

IX. Livre I, chapitre xm1.

165

#### DES TENTATIONS.

Dans la retraite la plus sainte
Il n'est si haut détachement
Qui des tentations affranchi pleinement
N'en sente quelquefois l'atteinte;
Mais il en demeure ce fruit
Dans une âme bien recueillie,

<sup>1.</sup> Vers \$34-843, 904-923, 884-887, et 948-953.

| INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.                                                                                                                                      | <b>35</b> 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Que leur attaque l'humilie : Elle la purge, elle l'instruit; Elle en sort glorieuse, elle en sort couronnée, Et plus humble, et plus nette, et plus illuminée. | 180         |
|                                                                                                                                                                |             |
| La flamme est l'épreuve du fer,                                                                                                                                |             |
| La tentation l'est des hommes :                                                                                                                                | 185         |
| Par elle seulement on voit ce que nous sommes,                                                                                                                 |             |
| Et si nous pouvons triompher.                                                                                                                                  |             |
| Lorsqu'à frapper elle s'apprête,                                                                                                                               |             |
| Fermons-lui la porte du cœur :                                                                                                                                 |             |
| On en sort aisément vainqueur,                                                                                                                                 | 195         |
| Quand dès l'abord on lui fait tête;                                                                                                                            |             |
| Qui résiste trop tard a peine à résister,                                                                                                                      |             |
| Et c'est au premier pas qu'il la faut arrêter.                                                                                                                 |             |
| m) '                                                                                                                                                           |             |
| D'une simple et foible pensée                                                                                                                                  |             |
| L'image forme un trait puissant :                                                                                                                              | 195         |
| Elle flatte, on s'y plaît; elle émeut, on consent;                                                                                                             |             |
| Et l'âme en demeure blessée :                                                                                                                                  |             |
| Ainsi notre fier ennemi                                                                                                                                        |             |
| Se glisse au dedans et nous tue,                                                                                                                               |             |
| Quand l'âme, soudain abattue,                                                                                                                                  | 200         |
| Ne lui résiste qu'à demi;                                                                                                                                      |             |
| Et dans cette langueur pour peu qu'il l'entretienne                                                                                                            | •           |
| Des forces qu'elle perd il augmente la sienne.                                                                                                                 |             |
| La patience en Jésus-Christ                                                                                                                                    |             |
| Et le grand courage en nos peines,                                                                                                                             | 20.5        |
| Font plus avec le temps que les plus rudes gênes                                                                                                               | 200         |
| Dont se tyrannise un esprit                                                                                                                                    |             |
| Supplions Dieu qu'il nous console,                                                                                                                             |             |
| Qu'il nous secoure en notre ennui :                                                                                                                            |             |
| Saint Paul nous l'a promis pour lui <sup>1</sup> ;                                                                                                             | 210         |
| Il dégagera sa parole,                                                                                                                                         | 2, 0        |
|                                                                                                                                                                |             |

Et tirera pour nous ce fruit de tant de maux, Qu'ils rendront notre force égale à nos travaux.

### X.

Livre I, chapitre xv1.

220

235

#### DES BONNES OEUVRES.

Le mal n'a point d'excuse; il n'est espoir, surprise, Intérêt, amitié, faveur, crainte, malheurs, Dont le pouvoir nous autorise A rien faire ou penser qui porte ses couleurs.

Une bonne action a toujours grand mérite,

Mais pour servir un autre il nous la faut quitter:

C'est sans la perdre qu'on la quitte, En cet échange heureux nous fait plus mériter.

La plus haute, après tout, n'attire aucune grâce, Si par la charité son effet n'est produit;

Mais la plus foible et la plus basse, Partant de cette source, est toujours de grand fruit. 225

Ce grand juge des cœurs perce d'un œil sévère Les plus secrets motifs de nos intentions, Et sa justice considère Ce qui nous fait agir, plus que nos actions.

Celui-là fait beaucoup en qui l'amour est forte,
Celui-là fait beaucoup qui fait bien ce qu'il fait,
Celui-là fait bien qui se porte
Plus au bien du commun qu'à son propre souhait.

Oh! qui pourroit avoir une foible étincelle De cette véritable et pure charité,

1. Vers 1034-1037, 1042-1057, et 1086-1089.

Que bientôt sa clarté fidèle Lui feroit voir qu'ici tout n'est que vanité!

XI. Livre I, chapitre xv11.

DU DEVOIR ENVERS LE PROCHAIN.

Quand par tes bons avis une âme assez instruite
Continue à leur résister,
Entre les mains de Dieu remets-en la conduite,
240
Et ne t'obstine point à la persécuter.

Sa sainte volonté souvent veut être faite
Par un autre ordre que le tien:
Il sait trouver sa gloire en tout ce qu'il projette;
Il sait, quand il lui plaît, tourner le mal en bien.

Souffre sans murmurer tous les défauts des autres, Pour grands qu'ils se puissent offrir; Et songe qu'en effet nous avons tous les nôtres, Dont ils ont à leur tour encor plus à souffrir.

Si ta fragilité met toujours quelque obstacle
En toi-même à tes propres vœux,
Comment peux-tu d'un autre exiger ce miracle
Qu'il n'agisse partout qu'ainsi que tu le veux?

N'est-ce pas le traiter avec haute injustice

De vouloir qu'il soit tout parfait,

Et de ne vouloir pas te corriger d'un vice,

Afin que ton exemple aide à ce grand effet?

Aucun n'est sans défaut, aucun n'est sans foiblesse, Aucun n'est sans besoin d'appui,

4. Vers 1102-1121, et 1146-1153.

Aucun n'est sage assez de sa propre sagesse, Aucun n'est assez fort pour se passer d'autrui.

Il faut donc s'entr'aimer, il faut donc s'entr'instruire,
Il faut donc s'entre-secourir;
Il faut s'entre-prêter des yeux à se conduire,
Il faut s'entre-donner une aide à se guérir.

### XII. Livre I, chapitre xix1.

250

#### DE LA RÉCOLLECTION.

Quelque effort qu'ici-bas l'homme fasse à bien vivre, ll est souvent trahi par sa fragilité;
Et le meilleur remède à son infirmité,
C'est de choisir toujours un but certain à suivre.
Qu'il regarde surtout quel est l'empêchement
Qui met le plus d'obstacle à son avancement,
Et que tout son pouvoir s'attache à l'en défaire;
Qu'il donne ordre au dedans, qu'il donne ordre au dehors²;
A cet heureux progrès l'un et l'autre confère,
Et l'âme a plus de force ayant l'aide du corps.

Si ta retraite en toi ne peut être assidue,
Recueille-toi du moins une fois chaque jour,
Soit lorsque le soleil recommence son tour,
Soit lorsque sous les eaux sa lumière est fondue.
Propose le matin et règle tes projets,
Examine le soir quels en sont les effets;
Revois tes actions, tes discours, tes pensées:
Peut-être y verras-tu, malgré ton bon dessein.
A chaque occasion mille offenses glissées
Contre le grand monarque, ou contre le prochain. 235

1. Vers 1388-1407.

<sup>2.</sup> Dans l'Office il y a : « aux dehors, » sans doute par erreur, car les diverses éditions de l'Imitation portent : « au dehors. »

XIII. Livre I, chapitre xx1.

### DU SILENCE ET DE LA SOLITUDE.

Se taire entièrement est beaucoup plus facile Que de se préserver du mélange inutile Oui dans tous nos discours aisément s'introduit;

Et c'est chose bien moins pénible D'être chez soi comme invisible, Que de se bien garder alors qu'on se produit.

290

Personne en sûreté ne sauroit se produire, Ni parler sans se mettre au hasard de se nuire, Ni prendre sans péril des ordres à donner,

Que ceux qui volontiers se cachent, Sans peine au silence s'attachent, Et sans aversion se laissent gouverner.

295

Souvent ceux que tu vois par leur vertu sublime Mériter notre amour, emporter notre estime, Tous parfaits qu'on les croit, sont le plus en danger; 300

Et l'excessive confiance

Qu'elle jette en leur conscience Souvent les autorise à se trop négliger.

Souvent il est meilleur que quelque assaut nous presse, Et que nous faisant voir quelle est notre foiblesse, 305 Il réveille par là nos plus puissants efforts,

De crainte que l'âme tranquille Ne s'enfle d'un orgueil facile A glisser de son calme aux douceurs du dehors.

Cache-toi, s'il le faut, pour briser ces obstacles: 310

1. Vers 1482-1487, 1494-1499, 1518-1529, 1578-1583, et 1590-1595.

L'obscurité vaut mieux que l'éclat des miracles, S'ils étouffent les soins qu'on doit avoir de soi; Et le don de faire un prodige, Dans une âme qui se néglige, D'un précieux trésor fait un mauvais emploi.

315

320

Le monde et ses plaisirs s'écoulent et nous gênent, Et quand à divaguer nos desirs nous entraînent, Ce temps qu'on aime à perdre est aussitôt passé;

Et pour fruit de cette sortie On n'a qu'une âme appesantie, Et des desirs flottants dans un cœur dispersé.

XIV. Livre I, chapitre xx11.

### DÉGOÛT DU MONDE.

Reconnois-toi, mortel, indigne des tendresses

Que départ aux élus la divine bonté;

Et des afflictions regarde les rudesses

Comme des traitements dus à ta lâcheté.

L'homme vraiment atteint de la douleur profonde

Qu'enfante un plein recueillement,

Ne trouve qu'amertume aux voluptés du monde,

Et voit qu'il ne les fonde

Que sur de longs périls que déguise un moment.

330

Le moyen donc qu'il puisse y trouver quelques charmes, Soit qu'il se considère ou qu'il regarde autrui, S'il n'y peut voir partout que des sujets d'alarmes, N'y voyant que des croix pour tout autre et pour lui? Si ton cœur chaque jour mettoit dans la balance 335 Ou le purgatoire ou l'enfer,

Ou le purgatoire ou l'enter, Il n'est point de travail, il n'est point de souffrance

<sup>1.</sup> Vers 722-1734, et 1753-1757.

Où soudain ta constance Ne portât sans effroi l'ardeur d'en triompher.

### XV. Livre I, chapitre xxII1.

#### MISÈRES DE LA VIE.

| Mortel, ouvre les yeux, et vois que la misère | 340 |
|-----------------------------------------------|-----|
| Te cherche et te suit en tout lieu,           |     |
| Et que toute la vie est une source amère,     |     |
| A moins qu'elle tourne vers Dieu.             |     |
|                                               |     |

Il n'est emploi ni rang dont la grandeur se pare
De cette inévitable loi, 345
Et ceux qu'on voit porter le sceptre ou la tiare
N'en sont pas plus exempts que toi.

Tant qu'à ce corps fragile un souffle nous attache,
Tel est à tous notre malheur,
Que le plus innocent ne se peut voir sans tache,
Ni le plus content sans douleur.

Le plein calme est un bien hors de notre puissance,
Ici-bas aucun n'en jouit:
Il descendit du ciel avec notre innocence,
Avec elle il s'évanouit.

Comme ces deux trésors étoient inséparables, Un moment perdit tous les deux; Et le même péché qui nous fit tous coupables, Nous fit aussi tous malheureux.

C'est donc avec raison que l'âme s'humilie, Se mésestime, se déplaît,

1. Vers 1776-1779, 1788-1791, 1892-1903, 1924-1927, et 1932-1939

#### 360 INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.

Toutes les fois qu'en soi fortement recueillie Elle examine ce qu'elle est.

Elle voit clairement que ce que fait la grâce Par de longs et rudes travaux, Un peu de négligence en un moment l'efface Et nous rend tous nos premiers maux.

365

Que sera-ce de nous au bout d'une carrière Où s'offrent combats sur combats, Si notre lâcheté déjà tourne en arrière. Et perd haleine au premier pas?

370

XVI. Livre I, chapitre xxIII1.

DE LA MORT.

Oui prend soin de sa conscience Ne considère dans la mort Que la porte aimable d'un sort Digne de son impatience. 275 Heureux l'homme dont en tous lieux Son image frappe les yeux, Que chaque moment y prépare, Qui la regarde comme un prix, Et de soi-même se sépare Pour n'en être jamais surpris!

380

Qu'un saint penser t'en entretienne Quand un autre rend les abois : Tu seras tel que tu le vois, Et ton heure suivra la sienne. Aussitôt que le jour te luit,

385

<sup>1.</sup> Vers 1986-1989, 2030-2049, 2060-2065, 2096-2099, 2110-2119, 2140-2145, 2206-2209, 2200-2205, 2216-2225, et 2236-2245.

Et si tu veux bien négliger Toi-même le soin de toi-même, 410 Peu d'autres s'en voudront charger.

Travaille donc et sans remise: Chaque moment est précieux, Chaque instant peut t'ouvrir les cieux; Prends un temps qui te favorise. 415 Quiconque à la mort se résout, Qui la voit et la craint partout, A peu de chose à craindre d'elle: Et le plus assuré secours Contre les traits d'une infidèle. 420

# 362 INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.

C'est de s'en désier toujours.

Tandis que ce temps favorable
Te donne loisir d'amasser,
Amasse, mais sans te lasser,
Une richesse perdurable.
Fais tout ce que tu peux de bien<sup>1</sup>,
Donne aux saints devoirs d'un chrétien
Tout ce que Dieu te donne à vivre:
Tu ne sais quand tu dois mourir,
Et moins encor ce qui doit suivre

430
Les périls qu'il y faut courir.

Fais des amis pour l'autre vie;
Honore les saints ici-bas,
Et tâche d'affermir tes pas
Dans la route qu'ils ont suivie;
Range-toi sous leur étendard,
Afin qu'à l'heure du départ
Ils fassent pour toi des miracles,
Et qu'ils courent te recevoir
Dans ces lumineux tabernacles
Où la mort n'a point de pouvoir.

Pousse jusqu'au ciel tes prières
Par de sacrés élancements;
Joins-y mille gémissements,
Joins-y des larmes journalières.

Ainsi ton esprit bienheureux
Puisse d'un séjour dangereux
Passer en celui de la gloire!
Ainsi la mort pour l'y porter
Règne toujours en ta mémoire!
Ainsi Dieu te daigne écouter!

Fais, fais ce que tu peux de bien.

<sup>1.</sup> Nous aurions dû mentionner ce vers comme variante de l'Imitation, où on lit :

# XVII. Livre I, chapitre xxv1.

QU'IL FAUT SE PORTER AVEC CHALEUR AUX BONNES ACTIONS.

Agis, mais fortement, et fais-toi violence
Pour te soustraire au mal où tu te vois pencher;
Examine quel bien tu dois le plus chercher,
Et portes-y soudain toute ta vigilance;
Mais ne crois pas en toi le voir jamais assez:
Tes sens à te flatter toujours intéressés
T'en pourroient souvent faire une fausse peinture.
Porte les yeux plus loin, et regarde en autrui
Tout ce qui t'y déplaît, tout ce qu'on y censure

460
Et déracine en toi ce qui te choque en lui.

Dans ce miroir fidèle exactement contemple
Ce que sont en effet et ce mal et ce bien;
Et les considérant d'un œil vraiment chrétien,
Fais ton profit du bon et du mauvais exemple:
Que l'un allume en toi l'ardeur de l'imiter,
Que l'autre excite en toi le soin de l'éviter,
Ou, si tu l'as suivi, d'en effacer la tache;
Sers toi-même d'exemple, et t'en fais une loi,
Puisque ainsi que ton œil sur les autres s'attache,
Les autres à leur tour attachent l'œil sur toi.

Conçois, Dieu t'en avoue, une haute espérance D'emporter la couronne en combattant sous lui; Espère un plein triomphe avec un tel appui; Mais garde-toi d'en prendre une entière assurance. 475 Les philtres dangereux de cette illusion Charment si puissamment, que dans l'occasion Nous laissons de nos mains échapper la victoire;

<sup>1. 2536-2555, 2466-2475,</sup> et 2666-2675.

Et quand le souvenir d'avoir le mieux vécu Relâche la ferveur à quelque vaine gloire, Qui s'assure de vaincre est aussitôt vaincu.

480

Toi donc qui, tout fragile, inconstant, misérable,
Peux avec son secours aisément te sauver,
Souviens-toi de la fin où tu dois arriver,
Et que le temps perdu n'est jamais réparable.
Va, cours, vole sans cesse aux emplois fructueux;
Cette sainte chaleur qui fait les vertueux
Veut des soins assidus et de la diligence;
Et du moment fatal que ton manque d'ardeur
T'osera relâcher à quelque négligence,
Mille peines suivront ce moment de tiédeur.

490

485

### XVIII.

Livre II, chapitre 11

QU'IL FAUT NE S'ASSURER QU'EN DIEU, ET SOUFFRIR
A SON EXEMPLE.

Ne t'assure qu'en Dieu, mets-y tout ton amour
Jusqu'à ton dernier jour,
Tout ton espoir, toute ta crainte:
Il conduira ta langue, il réglera tes yeux,
Et de quelque malheur que tu sentes l'atteinte,
Jamais il n'entendra ta plainte,
Qu'il ne fasse pour toi ce qu'il verra de mieux.

495

Ce monarque du ciel, ce maître du tonnerre, Méprisé sur la terre, Dans l'opprobre y finit ses jours; Au milieu de sa peine, au fort de sa misère,

500

Il vit tous ses amis lâches, muets et sourds:

Tout lui refusa du secours,

<sup>1.</sup> Vers 85-91, 134-147, et 162-168.

Et tout l'abandonna, jusqu'à son propre Père.

505

Cet abandon lui plut, il aima ce mépris,

Et pour être ton prix

Il voulut être ta victime:

Innocent qu'il étoit, il voulut endurer;

Et toi dont la souffrance est moindre que le crime, 510

Tu t'oses plaindre qu'on t'opprime,

Et croire que tes maux vaillent en murmurer!

Tu vois ton maître en croix, où ton péché le tue.

Et tu peux à sa vue

Te rebuter de quelque ennui!

Ah! ce n'est pas ainsi qu'on a part à sa gloire;

Change, pauvre pécheur, change dès aujourd'hui:

Souffre avec lui, souffre pour lui,

Si tu veux avec lui régner par sa victoire.

XIX. Livre II, chapitre III 1.

#### DE LA PAIX INTÉRIEURE.

Prépare tes efforts à mettre en paix les autres

Par ceux de l'affermir chez toi :

Leurs esprits aisément se règlent sur les nôtres,

L'exemple est la plus douce et la plus forte loi.

Qui vit sans cette paix et suit l'impatience
De ses bouillants et vains desirs,

N'est jamais sans soupçon, jamais sans défiance,
Et voit partout matière à de prompts déplaisirs.

Comme tout fait ombrage aux soucis qu'il se donne. Tout le blesse, tout lui déplaît :

1. Vers 313-316, et 329-356.

Il n'a point de repos et n'en laisse à personne, Il ne sait ce qu'il veut, ni même ce qu'il est.

530

Il tait ce qu'il doit dire, et dit ce qu'il doit taire; Il va quand il doit s'arrêter; Et son esprit troublé quitte ce qu'il faut faire Pour faire avec chaleur ce qu'il faut éviter.

Sa rigueur importune examine et publie Où manque le devoir d'autrui, Et lui-même du sien pleinement il s'oublie, Comme si Dieu jamais n'avoit rien dit pour lui.

Tourne les yeux sur toi, malheureux, et regarde 540 Quel zèle aveugle te confond; Mets sur ton propre cœur une soigneuse garde, Et considère après ce que les autres font.

Tu sais bien t'excuser et n'admets point d'excuses Pour les foiblesses du prochain: 545Il n'est point de couleurs pour toi que tu refuses, Ni de raisons pour lui qui ne parlent en vain.

Sois-lui plus indulgent, et pour toi plus sévère; Censure ton mauvais emploi, Excuse ceux d'un autre, et souffre de ton frère, Si tu veux que ton frère aime à souffrir de toi.

550

Livre II, chapitre vi1.

DE LA BONNE CONSCIENCE.

Droite et sincère conscience, Digne gloire des gens de bien,

1. Vers 533-537, 548-557, 618-627, et 638-642.

| INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.                                                                                                                                                                                  | 367         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Oh! que ton témoignage est un doux entretien,<br>Et qu'il mêle de joie à notre confiance,<br>Quand il ne nous reproche rien!                                                                               | 55.5        |
| Malgré le monde et ses murmures,<br>Homme tu sauras vivre en paix,<br>Si ton cœur est d'accord de tout ce que tu fais,<br>Et s'il n'en porte point de secrètes censures<br>Sur la chaleur de tes souhaits. | 560         |
| Aime les avis qu'il t'envoie, Embrasse leur correction, Et pour te bien tenir en ta possession, Jamais ne te hasarde à prendre aucune joie Qu'après une bonne action.                                      | <b>ა</b> რა |
| Ris cependant des vains mélanges<br>Qu'ici le monde aime à former :<br>Il a beau t'applaudir ou te mésestimer,<br>Tu n'en es pas plus saint pour toutes ses louanges,<br>Ni moindre pour t'en voir blâmer. | 570         |
| Ce que tu vaux est en toi-même,<br>Tu fais ton prix par tes vertus;                                                                                                                                        |             |

Ce que tu vaux est en toi-même,
Tu fais ton prix par tes vertus;
Tous les encens d'autrui demeurent superflus;
Et ce qu'on est aux yeux du monarque suprême,
On l'est partout, et rien de plus.

Fais toujours bien et suis le crime, Sans t'en donner de vanité; Du mépris de toi-même arme ta sainteté : Bien vivre et ne s'ensler d'aucune propre estime, 580 C'est la parsaite humilité.

# XX1. Livre II, chapitre VII 1.

QU'IL FAUT AIMER DIEU PAR-DESSUS TOUT.

Vis et meurs en ton Dieu, qui seul peut secourir,
Soit qu'il te faille vivre ou te faille mourir,
Les foiblesses qu'en l'homme imprime la naissance:
Il donnera la main à ton infirmité;
535
Et la profusion de sa reconnoissance
Saura réparer l'impuissance
De tout ce qui t'aura quitté.

Mais, j'aime à te le dire, il est amant jaloux,
Il est ambitieux, et s'éloigne de nous 590
Sitôt que notre cœur pour un autre soupire;
Et si comme en son trône il n'est seul dans ce cœur,
Un orgueil adorable à ses bontés inspire
Le dédain d'un honteux empire,
Que partage un autre vainqueur. 595

### XXII. Livre II, chapitre VIII 2.

DU DÉTACHEMENT DU MONDE.

Tire-toi d'esclavage, et sache te purger

De ces vains embarras que font les créatures;

Saches en effacer jusqu'aux moindres teintures,

Romps jusqu'aux moindres nœuds qui puissent t'engager.

Dans ce détachement tu trouveras des ailes 600

Qui porteront ton cœur jusqu'aux pieds de ton Dieu,

Pour y voir et goûter ces douceurs immortelles

Que dans celui de ses fidèles

Sa bonté répand en tout lieu.

. Vers 698-711. - 2. Vers 857-892.

Mais ne crois pas atteindre à cette pureté,
A moins que de là-haut sa grâce te prévienne,
A moins qu'elle t'attire, à moins qu'elle soutienne
Les efforts chancelants de ta légèreté.
Alors, par le secours de sa pleine efficace,
Tous autres nœuds brisés, tout autre objet banni,
Seul hôte de toi-même, et maître de la place,

Tu verras cette même grâce T'unir à cet être infini.

Aussitôt que du ciel dans l'homme elle descend,
Il n'a plus aucun foible, il peut tout entreprendre; 615
L'impression du bras qui daigne la répandre
D'infirme qu'il étoit l'a rendu tout-puissant;
Mais sitôt que son bras la retire en arrière,
L'homme dénué, pauvre, accablé de malheurs,
Et livré par lui-même à sa foiblesse entière, 620
Semble ne voir plus la lumière
Que pour être en proie aux douleurs.

Ne perds pas toutefois le courage ou l'espoir,
Pour sentir cette grâce ou partie ou moins vive;
Mais présente un cœur ferme à tout ce qui t'arrive,
625
Et bénis de ton Dieu le souverain vouloir.
Dans quelque excès d'ennui qu'un tel départ t'engage,
Souffre tout pour sa gloire attendant le retour,
Et songe qu'au printemps l'hiver sert de passage,
Qu'un profond calme suit l'orage,
630

Qu'un protond calme suit l'orage, Et que la nuit fait place au jour.

### XXIII.

Livre II, chapitre x1.

### DE L'HUMILITÉ.

Mets-toi dans le plus bas étage,
Dieu te donnera le plus haut:

C'est par l'humilité que le plus grand courage
Montre pleinement ce qu'il vaut.

La hauteur même dans le monde
Sur ce bas étage se fonde,

Et le plus haut sans lui n'y sauroit subsister:

Le plus grand devant Dieu c'est le moindre en soi-même,
Et les vertus que le ciel aime

640

Par les ravalements trouvent l'art d'y monter.

La gloire des saints ne s'achève
Que par le mépris qu'ils en font;
Leur abaissement croît autant qu'elle s'élève,
Et devient toujours plus profond.
La vaine gloire a peu de place
Dans un cœur où règne la grâce,
L'amour de la céleste occupe tout le lieu;
Et cette propre estime, où se plaît la nature,
Ne sauroit trouver d'ouverture

650
Dans celui qui se fonde et s'affermit en Dieu.

Aussi sa bonté semble croître
Des louanges que tu lui rends;
Et pour ses moindres dons savoir le reconnoître,
C'est en attirer de plus grands.
Tiens ses moindres grâces pour grandes,
N'en reçois point que tu n'en rendes:
Crois plus avoir reçu que tu n'as mérité;
Estime précieux, estime incomparable

<sup>1.</sup> Vers 1189-1208, et 1219-1228.

Le don le moins considérable, Et redouble son prix par ton humilité. 660

XXIV. Livre II, chapitre XII1.

QU'IL FAUT QUE CHACUN PORTE SA CROIX.

La croix est à toute heure en tous lieux préparée;
Elle t'attend partout, et partout suit tes pas:
Fuis-la de tous côtés, et cours où tu voudras,
Tu n'éviteras point sa rencontre assurée.

665
Tel est notre destin, telles en sont les lois;
Tout homme pour lui-même est une vive croix,
Pesante d'autant plus que plus lui-même il s'aime;
Et comme il n'est en soi que misère et qu'ennui,
En quelque lieu qu'il aille, il se porte lui-même,
670
Et rencontre la croix qu'il y porte avec lui.

Si c'est avec dépit, lâche, que tu la portes,
Si par de vains efforts tu l'oses rejeter,
Tu t'en fais un fardeau plus pesant à porter²,
Tu l'attaches à toi par des chaînes plus fortes;
Mais dès qu'on peut aussi la porter sans regret,
Dieu nous prête un secours et solide et secret
Qui tourne l'amertume en douce confiance;
Et plus ce triste corps est sous elle abattu,
Plus par la grâce unie à tant de patience
L'esprit fortifié s'élève à la vertu.

680

6.5

Te pourrois-tu soustraire à cette loi commune Dont aucun des mortels n'a pu se dispenser? Quel monarque par là n'a-t-on point vu passer? Qui des saints a vécu sans croix, sans infortune?

685

Vers 1467-1476, 1497-1500, 1541-1546, 1507-1516, et 1647-1656.
 Il y a dans l'Imitation: « plus fâcheux à porter. » La variante a été oubliée au tome VIII.

Ton maître Jésus-Christ n'eut pas un seul moment Dégagé des douleurs et libre du tourment Que de sa Passion avançoit la mémoire: Il fallut comme toi qu'il portât son fardeau; Il lui fallut souffrir pour se rendre à sa gloire, Et pour monter au ciel descendre en un tombeau.

On recommande assez la patience à d'autres,
Mais il s'en trouve peu qui veuillent endurer;
Et quand à notre tour il nous faut soupirer,
Ce remède à tous maux n'est plus bon pour les nôtres. 695
Aime, pauvre pécheur, aime à souffrir pour Dieu,
Toi qui peux reconnoître à toute heure, en tout lieu,
Combien plus un mondain endure pour le monde:
Vois ce que sa souffrance espère d'acquérir,
Vois quel but a sa vie en travaux si féconde,

700
Et fais pour te sauver ce qu'il fait pour périr.

XXV. Livre III, chapitre v1.

### DE L'AMOUR DE DIEU.

Cet amour est tout noble, il est tout généreux;
Des grandes actions il rend l'homme amoureux,
Et les impressions qu'une fois il a faites
Toujours de plus en plus aspirent aux parfaites.

705
Il va toujours en haut chercher de vrais appas,
Il traite de mépris tout ce qu'il voit de bas.
Je te dirai bien plus : sa douceur et sa force
Sont des cœurs les plus grands la plus illustre amorce;
La terre ne voit rien qui soit plus achevé;

710
Le ciel même n'a rien qui soit plus élevé :
En veux-tu la raison? en Dieu seul est sa source;

<sup>1.</sup> Vers 479-484, 493-500, 505-508, 521 et 522, 531-536, 591 et 592, 81 et 582, et 595-602.

En Dieu seul est aussi le repos de sa course; Il en part, il y rentre, et ce feu tout divin N'a point d'autre principe, et n'a point d'autre fin. 715 Pour tous également son ardeur est extrême; Il donne tout pour tous, et n'a rien à lui-même; Mais quoiqu'il soit prodigue, il ne perd jamais rien, Puisqu'il retrouve tout dans le souverain bien. Il veut plus que sa force; et quoi qui se présente, 720 L'impossibilité jamais ne l'épouvante.

Jamais il ne s'endort, non plus que le soleil : Il sait l'art de veiller dans les bras du sommeil; Il sait dans la fatigue être sans lassitude; Il sait dans la contrainte être sans servitude, 725 Porter mille fardeaux sans en être accablé. Voir mille objets d'effroi sans en être troublé. Il est sobre, il est chaste, il est ferme et tranquille; A garder tous ses sens il est prompt et docile; Il est délicieux, il est prudent et fort, 730 Fidèle, patient, constant jusqu'à la mort; En Dieu seul il se fie, en Dieu seul il espère. Même quand Dieu l'expose à la pleine misère, Qu'il est sans goût pour Dieu dans l'effort du malheur : Car le parfait amour ne vit point sans douleur; Et quiconque n'est prêt de souffrir toute chose, D'attendre que de lui son bien-aimé dispose, Quiconque peut aimer si mal, si lâchement, N'est point digne du nom de véritable amant.

## XXVI.

ÉPREUVES DE L'AMOUR DE DIEU.

Le vrai, le fort amour, en soi-même affermi,

740

1. Vers 623-630, 639-646, 655-662, et 679-694.

# 374 INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.

Sait bien et repousser l'effort de l'ennemi, Et refuser l'oreille à ses ruses perverses; Il sait du cœur entier lui fermer les accès, Et de sa digne ardeur le salutaire excès, Égal aux fortunes diverses,

Egal aux fortunes diverses, M'adore autant dans les traverses Que dans les plus heureux succès.

Ainsi dans tous mes dons il n'a d'yeux que pour moi, Ainsi de tous mes dons il fait un digne emploi, A force de les mettre au-dessous de moi-même; 750 Il se repose en moi, comme au bien souverain, Et tous les autres biens que sur le genre lumain

745

755

770

Laisse choir ma bonté suprême, Il ne les estime et les aime Qu'en ce qu'ils tombent de ma main.

Tout ce qui coule au cœur de doux saisissements, De liquéfactions, d'épanouissements, Marque bien les effets de ma grâce présente : C'est bien quelque avant-goût du céleste séjour, Mais prompte est sa venue, et prompt est son retour, 760

Et sa douceur la plus charmante, Lorsque tu crois qu'elle s'augmente, Soudain échappe à ton amour.

Quelquesois ton esprit, s'élevant jusqu'aux cieux,
De cette haute extase où j'occupe ses yeux
765
Retombe tout à coup dans quelque impertinence:
Pour confus que tu sois d'un si prompt changement,
Fais un plein désaveu de cet égarement,

Et prends une sainte arrogance Qui dédaigne l'extravagance De cet indigne amusement<sup>1</sup>.

1. Ce vers aurait du figurer dans les variantes de l'Imitation, dans laquelle on lit son, au lieu de cet.

Ces foiblesses de l'homme agissent malgré toi; Et bien que de ton cœur elles brouillent l'emploi, Elles n'y peuvent rien que ce cœur n'y consente: Tant que tu te défends d'y rien contribuer, Tu leur défends aussi d'y rien effectuer,

775

Et leur embarras te tourmente; Mais ton mérite s'en augmente, Au lieu de s'en diminuer.

XXVII. Livre III, chapitre x11.

QU'IL FAUT EXAMINER ET MODÉRER SES DESIRS.

Toutes tes volontés doivent être soumises

Purement à mon bon plaisir,

Jusqu'à ne souhaiter en toutes entreprises

Que les succès que je voudrai choisir.

780

Tu ne dois point t'aimer, tu ne dois point te plaire

Dans tes propres contentements;

Tu dois n'être jaloux que de me satisfaire,

785

Et d'obéir à mes commandements.

Quel que soit le desir qui t'échausse et te pique, Considère ce qui t'en plaît,

Et vois si sa chaleur à ma gloire s'applique, Ou s'il t'émeut par le propre intérêt.

790

Lorsque ce n'est qu'à moi que ce desir se donne, Qu'il n'a pour but que mon honneur, Quelque effet qui le suive, et quoi que j'en ordonne, Ta fermeté tient tout à grand bonheur.

Mais lorsque l'amour-propre y garde encor sa place, Quoique secret et déguisé,

<sup>1.</sup> Vers 1254-1273, 1282-1289, et 1298-1309.

# 376 INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.

C'est là ce qui te gêne et ce qui t'embarrasse, C'est ce qui pèse à ton cœur divisé.

Tout ce qui paroît bon n'est pas toujours à suivre, 800 Ni son contraire à rejeter; L'ardeur impétueuse à mille erreurs te livre, Et trop courir c'est te précipiter.

La bride est souvent bonne, et même il en faut une
A la plus sainte affection;
Son trop d'empressement la peut rendre importune,
Et te pousser dans la distraction.

Un peu de violence est souvent nécessaire
Contre les appétits des sens,
Même quand leur effet te paroît salutaire,
Quand leurs desirs te semblent innocents.

Ne demande jamais à ta chair infidèle Ce qu'elle veut ou ne veut pas; Range-la sous l'esprit, et fais qu'en dépit d'elle Son esclavage ait pour toi des appas.

Qu'en maître, qu'en tyran cet esprit la châtie, Qu'il l'enchaîne de rudes nœuds, Jusqu'à ce que domptée et bien assujettie, Elle soit prête à tout ce que tu veux.

### XXVIII. Livre III, chapitre XII1.

815

QUE LES DOUCEURS DU MONDE SONT ACCOMPAGNÉES D'AMERTUMES.

Crois-tu les gens du monde exempts d'inquiétude? 820

1. Vers 1356-1359, et 1368-1383.

Ne vois-tu rien pour eux ni d'amer ni de rude? Va chez ces délicats qui n'ont soin que d'unir Le choix des voluptés aux moyens d'y fournir: Ces riches, que du siècle adore l'imprudence, Passent comme fumée avec leur abondance. Et de leurs voluptés le plus doux souvenir, S'il ne passe avec eux, ne sert qu'à les punir. Celles que leur permet une si courte vie Sont dignes de pitié beaucoup plus que d'envie : Elles vont rarement sans mélange d'ennuis; 830 Leurs jours les plus brillants ont les plus sombres nuits; Souvent mille chagrins empoisonnent leurs charmes, Souvent mille terreurs y jettent mille alarmes, Et souvent des objets d'où naissent leurs plaisirs Ma justice en courroux fait naître leurs soupirs. 835 L'impétuosité qui les porte aux délices Elle-même à leur joie enchaîne les supplices, Et joint aux vains appas d'un peu d'illusion Le repentir, le trouble et la confusion.

## XXIX. Livre III, chapitre XIII1.

QU'IL FAUT S'HUMILIER, A L'EXEMPLE DE JÉSUS-CHRIST.

Que fais-tu de si grand, toi qui n'es que poussière, \$40

Ou pour mieux dire qui n'es rien,

Quand tu soumets pour moi ton âme un peu moins sière

A quelque autre vouloir qu'au tien?

Moi qui suis tout-puissant, moi qui d'une parole

Ai bâti l'un et l'autre pôle, \$45

Et tiré du néant tout ce qui s'ossre aux yeux,

Moi dont tout l'univers est l'ouvrage et le temple,

Pour me soumettre à l'homme et te donner l'exemple,

Je suis bien descendu des cieux.

1. Vers 1468-1497, 1508-1511, et 1522-1527.

850

| De ces palais brillants où ma gloire ineffable      | 850  |
|-----------------------------------------------------|------|
| Remplit tout de mon seul objet,                     |      |
| Je me suis ravalė jusqu'au rang d'un coupable,      |      |
| Jusqu'à l'ordre le plus abjet¹.                     |      |
| Je me suis fait de tous le plus humble et le moindr | e,   |
| Afin que tu susses mieux joindre                    | 855  |
| Un digne abaissement à ton indignité,               |      |
| Et que malgré le monde et ses vaines amorces,       |      |
| Pour dompter ton orgueil tu trouvasses des forces   |      |
| Dans ma parfaite humilité.                          |      |
|                                                     | 0.0  |
| Apprends de moi, pécheur, apprends l'obéissance     | 860  |
| Des sentiments humiliés;                            |      |
| Poudre, terre, limon, apprends de ta naissance      |      |
| A te faire fouler au pieds;                         |      |
| Apprends à te ranger sous le plus rude empire;      | 0.03 |
| Apprends à te vaincre, à dédire                     | 36:  |
| De ton propre vouloir les desirs les plus doux;     |      |
| Apprends à triompher des assauts qu'il te donne;    |      |
| Apprends à t'asservir à tout ce qu'on t'ordonne;    |      |
| Apprends à te soumettre à tous.                     |      |
|                                                     |      |
| Oses-tu murmurer, chétive créature,                 | 870  |
| As-tu le front de repartir,                         |      |
| Alors qu'on te reproche, à toi qui n'es qu'ordure,  |      |
| Ce que tu ne peux démentir?                         |      |
| Vois quelle est ma bonté, vois quelle est sa puissa |      |
| Montre par ta reconnoissance                        | 87   |
| Qu'enfin de mes bienfaits tu sais le digne prix;    |      |
| Fais de l'humilité ta plus douce habitude,          |      |

De la soumission ta plus ardente étude, Et tes délices du mépris.

<sup>1.</sup> Voyez tome I, p. 169, note 1.

# XXX. Livre III, chapitre xix1.

#### DE LA PATIENCE.

La patience est délicate

Qui ne veut souffrir, qu'à son choix,

Qui borne ses malheurs, et jusque-là se flatte,

Qu'elle en prétend régler et le nombre et le poids.

La véritable est d'une autre nature;

Et quelque maux qui se puissent offrir,

885

Elle ne leur prescrit ordre, temps, ni mesure, Et n'a d'yeux que pour moi quand il lui faut souffrir.

Sa vertueuse indifférence
Reçoit avec remercîments
Ces odieux trésors d'amertume et d'offense
Qui font partout ailleurs tant de ressentiments.
Elle connoît que sans inquiétude
Le vrai repos ne se peut obtenir,
Et que sans un combat opiniâtre et rude
A la pleine victoire on ne peut parvenir.

895

Instruite dans ma sainte école,
Elle met son espoir aux cieux,
Et sait que dans ses maux, si je ne la console,
Du moins ce qu'elle souffre est présent à mes yeux;

Qu'un jour viendra que ma douce visite pe ses travaux couronnera la foi,
Et qu'un peu de souffrance amasse un grand mérite,
Quand ce peu qu'on endure est enduré pour moi,

Tiens donc ton âme toujours prête A toute épreuve, à tous combats,

1. Vers 2033-2040, 2049-2052, 2075-2080, et 2057-2072.

Du moins si tu veux vaincre et couronner ta tête De ce qu'un beau triomphe a de gloire et d'appas:

La patience a sa couronne acquise;

Mais sans combattre on n'y peut aspirer:

A qui sait bien souffrir, ma bouche l'a promise,

Et c'en est un refus qu'un refus d'endurer.

### XXXI. Livre III, chapitre xx 1.

DES MALHEURS DE LA VIE ET DES TROMPERIES DU MONDE.

Qu'une affliction passe, une autre lui succède: Souvent elle renaît de son propre remède, Et rentre du côté qu'on la vient de bannir; Un combat dure encor, que mille autres surviennent, 915 Et cet enchaînement dont ils s'entre-soutiennent Fait un cercle de maux, qui ne sauroit finir.

Peut-on avoir pour toi quelque amour, quelque estime, O vie, ô d'amertume affreux et vaste abîme, Cuisant et long supplice et de l'âme et du corps? 920 Et parmi les malheurs dont je te vois suivie, A quel droit gardes-tu l'aimable nom de vie, Toi dont le cours funeste engendre tant de morts?

On t'aime cependant, et la foiblesse humaine,
Bien qu'elle voie en toi les sources de sa peine,
Y cherche avidement celle de ses plaisirs.
Le monde est un pipeur, on dit assez qu'il trompe,
On déclame assez haut contre sa vaine pompe,
Mais on ne laisse point d'y porter ses desirs.

Les appétits des sens, la brutale avarice,
L'orgueil qui veut monter au gré de son caprice,

<sup>1.</sup> Vers 2169-2186, 2193-2204, 2211 et 2212, et 2219-2222.

Enfantent cet amour que nous avons pour lui; Les angoisses d'ailleurs, les peines, les misères, Qui les suivent partout comme dignes salaires, Et font naître à leur tour le dégoût et l'ennui.

935

940

Mais une âme à l'aimer lâchement adonnée,
Par d'infâmes plaisirs en triomphe menée,
Ne considère point ce qui le fait hair:
Ce fourbe à ses regards déguise toutes choses,
Lui peint les nuits en jours, les épines en roses,
Et ses yeux subornés aident à le trahir.

Le vrai, le plein mépris des vanités mondaines Rétablit en nos cœurs ces clartés vraiment saines, Que son flatteur éclat ne sauroit éblouir: Nous voyons comme il trompe et se trompe lui-même; Nous le voyons se perdre et perdre ce qu'il aime Au milieu des faux biens dont il pense jouir.

### XXXII. Livre III, chapitre xxII1.

DES BIENFAITS DE DIEU, ET DE LEUR INÉGALITÉ.

Nos âmes et nos corps de ta main libérale
Tiennent toute leur force et tous leurs ornements;
Ils ne doivent qu'à toi ces embellissements,
Que le dedans recèle, ou le dehors étale:
Tout ce que la nature ose faire de dons,
Tout ce qu'au-dessus d'elle ici nous possédons,
Sont des épanchements de ta pleine richesse;
Tu nous as seul fait naître, et seul tu nous maintiens; 955
Et tes bienfaits partout nous font voir ta largesse,
Qui nous prodigue ainsi toute sorte de biens.

<sup>1.</sup> Vers 2467-2486, 2507-2516, et 2547-2556.

Si l'inégalité se trouve en leur partage,
Si l'un en reçoit plus, si l'autre en reçoit moins,
Tout ne laisse pas d'être un effet de tes soins,
Et ce plus et ce moins te doivent même hommage.
Sans toi le moindre don ne se peut obtenir,
Et qui reçoit le plus se doit mieux prémunir
Contre ce doux orgueil où l'abondance invite;
Et de quoi que sur tous il soit avantagé,
Il ne doit ni s'enfler de son propre mérite,
Ni traiter de mépris le plus mal partagé.

Ainsi que d'une source en biens inépuisable,
De ta bénignité tout découle sur nous;
Sans devoir à personne elle départ à tous,
Et quoi qu'elle départe, elle est toute adorable:
Tu sais ce qu'à chacun il est bon de donner,
Et quand il faut l'étendre, ou qu'il la faut borner.
Ton ordre a ses raisons qui règlent toutes choses.
L'examen de ton choix sied mal à nos esprits,
Et du plus et du moins tu connois seul les causes,
Toi qui connois de tous le mérite et le prix.

Aussi qui de tes dons connoît bien la nature
N'en conçoit point d'égal à celui d'être à toi,
D'avoir ta volonté pour immuable loi,
D'accepter ses décrets sans trouble et sans murmure.
Il te fait sur lui-même un empire absolu;
Et quand ta providence ainsi l'a résolu,
Il tombe sans tristesse au plus bas de la roue:
Ce qu'il est sur un trône, il l'est sur un fumier,

985
Humble dans les grandeurs, content parmi la boue,
Et tel au dernier rang qu'un autre est au premier.



### XXXIII. Livre III, chapitre XXIII1.

ABRÉGÉ DE LA PERFECTION CHRÉTIENNE.

Maintenant que je vois ton âme plus capable

De mettre un ordre à tes souhaits,

Je te veux enseigner comme on obtient la paix

Et la liberté véritable.

990

En premier lieu, mon fils, tâche plutôt à faire Le vouloir d'autrui que le tien. Aime si peu l'éclat, le plaisir et le bien,

995

Que le moins au plus se préfère.

Cherche le dernier rang, prends la dernière place, Vis avec tous comme sujet; Et donne à tous tes vœux pour seul et plein objet

Qu'en toi ma volonté se fasse.

1000

Qui de ces quatre points embrasse la pratique,
Prend le chemin du vrai repos,
Et s'y conservera, pourvu qu'à tous propos
A leur saint usage il s'applique.

XXXIV. Livre III, chapitre xxv 2.

DE LA VÉRITABLE PAIX.

Tiens la bride sévère à tous tes appétits; Prends garde exactement à tout ce que tu dis; N'examine pas moins tout ce que tu veux faire;

1. Vers 2567-2570, et 2576-2587.

<sup>2.</sup> Vers 2788-2793, 2812-2817, et 2836-2847.

Et donne à tes desirs pour immuable loi Que leur unique objet soit le bien de me plaire, Et leur unique but de t'unir tout à moi.

Garde-toi de te croire ou grand ou bien aimé, Pour te sentir un zèle à tel point enflammé, Qu'à force de tendresse il te baigne de larmes: Des solides vertus la sainte ambition Ne fait point consister en tous ces petits charmes Ni ton avancement ni ta perfection.

1015

1010

Si tu sens qu'au milieu des tribulations Je retire de toi mes consolations, Et te laisse accablé sous ce qui te ravage, Forme des sentiments d'autant plus résolus, Et soutiens ton espoir avec tant de courage, Qu'il prépare ton cœur à souffrir encor plus.

1020

Ne te retranche point sur ton intégrité, Comme si tu souffrois sans l'avoir mérité, Et que pour tes vertus ce fût un exercice: Fuis cette vaine idée, et comme criminel, En toutes mes rigueurs adore ma justice, Et bénis mon courroux et saint et paternel.

1025

XXXV. Livre III, chapitre xxx1.

QUE DIEU EST TOUJOURS MAÎTRE DE SES DONS.

Quelque grâce sur toi qu'il m'ait plu de répandre, Je puis, quand il me plaît, te l'ôter et la rendre. Quelques dons que j'accorde à tes plus doux souhaits, Ils sont encore à moi quand je te les ai faits: Je te donne du mien quand ce bonheur t'arrive,

<sup>1.</sup> Vers 3275-3296.

Et ne prends point du tien alors que je t'en prive. Ces biens, ces mêmes biens, après t'être donnés, Font part de mes trésors dont ils sont émanés, Et leur perfection tirant de moi son être, Quand je t'en fais jouir, j'en suis encor le maître.

Tout est à moi, mon fils, tout vient, tout part de moi;
Reçois tout de ma main sans chagrin, sans effroi:
Si je te fais traîner un destin misérable,
Si je te fais languir sous l'ennui qui t'accable,
Ne perds sous ce fardeau patience ni cœur:
Je puis en un moment ranimer ta langueur;
Je puis mettre une borne aux maux que je t'envoie,
Et changer tes douleurs en des torrents de joie;
Mais je suis toujours juste en te traitant ainsi,
Toujours digne de gloire, et j'en attends aussi;
Et sois que je t'élève ou que je te ravale,
Je veux d'un sort divers une louange égale.

### XXXVI. Livre III, chapitre xxxII.

#### DE LA VRAIE LIBERTÉ.

Ceux qui pensent ici posséder quelque chose
La possèdent bien moins qu'ils n'en sont possédés,
Et ceux dont l'amour-propre en leur faveur dispose
Sont autant de captifs par eux-mêmes gardés.

Les appétits des sens ne font que des esclaves; La curiosité comme eux a ses liens, 1055 Et les plus grands coureurs ne courent qu'aux entraves Que jettent sous leurs pas² les charmes des faux biens.

<sup>1.</sup> Vers 3447-3462.

<sup>2.</sup> On lit: « sous leur pas, » dans l'édition originale.

CORNEILLE. IX

Ils recherchent partout les douceurs passagères Plus que ce qui conduit jusqu'à l'éternité; Et souvent pour tout but ils se font des chimères, 1060 Qui n'ont pour fondement que l'instabilité.

Hors ce qui vient de Dieu, tout passe, tout s'envole; Tout en son vrai néant aussitôt se résout; Et pour te dire tout d'une seule parole, Quitte tout, mon enfant, et tu trouveras tout.

### XXXVII. Livre III, chapitre xxxvI1.

1070

QU'IL FAUT MÉPRISER LES JUGEMENTS QUE LES HOMMES FONT DE NOUS.

Peux-tu te bien connoître, et prendre quelque effroi De quoi que puisse dire un mortel comme toi,

Qui comme toi n'est que poussière? Tu le vois aujourd'hui tout prêt de t'accabler,

Et dès demain un cimetière
Cachera pour jamais ce qui te fait trembler.

Les injures ne sont que du vent et du bruit; Et quiconque t'en charge en a si peu de fruit,

Qu'il te nuit bien moins qu'à soi-même: Pour grand qu'il soit en terre, un Dieu voit ce qu'il fait, Et de son jugement suprême

Il ne peut éviter l'irrévocable effet.

Tiens-le devant tes yeux, à toute heure, en tout lieu,
Ce juge universel, ce redoutable Dieu,
Et vis sans soin de tout le reste;
' Quoi qu'on t'ose imputer, ne daigne y repartir,
Et dans un silence modeste

<sup>1.</sup> Vers 3815-3820, et 3827-3850.

1805

Trouve, sans t'indigner, l'art de tout démentir.

Tu paroîtras peut-être en quelque occasion Couvert d'ignominie et de confusion, Malgré ce grand art du silence; Mais ne t'en émeus point, n'en sois pas moins content,

Et crains que ton impatience Ne retranche du prix du laurier qui t'attend.

Quelque honte à ton front qui semble s'attacher, 1090 Souviens-toi que mon bras peut toujours t'arracher

A toute cette ignominie, Que je sais rendre à tous suivant leurs actions, Et sur l'imposture punie

Élever la candeur de tes intentions. 1095

#### XXXVIII. Livre III, chapitre XLII1

DE L'ANÉANTISSEMENT DEVANT DIEU.

Homme, si tu pouvois apprendre L'art de te bien anéantir. De bien purger ton cœur, d'en bien faire sortir Ce que l'amour terrestre y peut couler de tendre; Si tu savois, mon fils, pratiquer ce grand art, 1100 Tu verrois bientôt de ma part Se répandre en ce cœur l'abondance des grâces, Et tes actions les plus basses Sauroient jusqu'à mon trône élever ton regard.

Une affection mal conque 1105 Dérobe tout l'aspect des cieux; Et quand la créature a détourné tes yeux, Tu perds tout aussitôt le Créateur de vue.

<sup>1.</sup> Vers 4276-4302.

Sache te vaincre en tout, et partout te dompter. Sache pour lui tout surmonter, 1110 Bannis tout autre amour, coupes-en les racines. Et les connoissances divines A leurs plus hauts degrés te laisseront monter.

Ne dis point que c'est peu de chose, Ne dis point que c'est moins que rien, 1115 A qui ton âme prête un moment d'entretien, Sur qui par échappée un coup d'œil se repose : Ce peu, ce moins que rien, quand son amusement Attire trop d'empressement, Quand trop de complaisance à ce coup d'œil s'attache, Imprime aux vertus une tache,

### XXXIX. Livre III, chapitre XLVII.

#### DU MÉPRIS DE LA CALOMNIE.

Et retarde l'effet du haut avancement.

Tu dis qu'il est fâcheux de voir la calomnie De la vérité même emprunter les couleurs, Que la plus juste gloire en demeure ternie, Et peut des plus constants tirer quelques douleurs; Mais que t'importe enfin, si tu m'as pour refuge? N'en suis-je pas au ciel l'inévitable juge, Qui vois sans me tromper comme tout s'est passé? Et pour le châtiment, et pour la récompense, 1130 Ne sais-je pas qui fait l'offense.

Et qui demeure l'osfensé?

Rien ne va sans mon ordre, et c'est moi qui t'envoie Ce trait que contre toi lancent tes ennemis; Je veux qu'ainsi des cœurs le secret se déploie, 1135

<sup>1.</sup> Vers 4669-4688, 4699-4702, et 4713-4718.

1140

Et tout ce qui t'arrive, exprès je l'ai permis. Tu verras quelque jour mon arrêt équitable Séparer l'innocent d'avecque le coupable, Et rendre à tous les deux ce qu'ils ont mérité: Cependant il me plaît qu'en secret ma justice De l'un éprouve la malice,

De l'un éprouve la malice, Et de l'autre la fermeté.

Il faut donc me remettre à juger chaque chose,
Et sur le propre sens jamais ne s'appuyer:
C'est ainsi que le juste, à quoi que je l'expose,
Ne sent rien qui le trouble ou le puisse ennuyer.
Il me voit au-dessus de la fausse apparence,
Et reconnoît par là quelle est la différence
Du jugement de l'homme et de mon jugement,
Et que souvent mes yeux condamnent pour un crime 1150
Ce que trouve digne d'estime
Son injuste discernement.

## XL. Livre III, chapitre XLIX 1.

#### DE LA GLOIRE ÉTERNELLE.

Ne pense jamais tant à l'excès de tes maux,
Que tu ne puisses voir qu'un moment les termine,
Que leur fruit passe enfin la grandeur des travaux, 1155
Et que la récompense en est toute divine.
Au lieu de t'être à charge, au lieu de t'accabler,
Ils sauront faire naître, ils sauront redoubler
La douceur nécessaire à soulager ta peine;
Et ce moment d'effort dessus ta volonté
La rendra dans le ciel à jamais souveraine
Sur l'infini trésor de toute ma bonté.

Dans ces palais brillants que moi seul je remplis,

1. Vers 5135-5168, et 5189-5194.

Tu trouveras sans peine en moi seul toutes choses,
Tu verras tes souhaits aussitôt accomplis,
Tu tiendras en ta main quoi que tu te proposes.
Toutes sortes de biens avec profusion
Y naîtront d'une heureuse et elaire vision,
Sans crainte que le temps les change ou les enlève;
Ton vouloir et le mien n'y seront qu'un vouloir,
Et tu n'y voudras rien qui hors de moi s'achève,
Ni dont ton intérêt s'ose seul prévaloir.

Là personne à tes vœux ne viendra résister;
Personne contre toi ne formera de plainte;
Tu n'y trouveras point d'obstacle à surmonter;
Tu n'y rencontreras aucun sujet de crainte.
Les objets desirés s'offrant tous à la fois,
N'y balanceront point ton amour ni ton choix
Sur les ébranlements de ton âme incertaine:
Tu posséderas tout sans besoin de choisir,
Et tu t'abîmeras dans l'abondance pleine,
Sans que la plénitude émousse le desir.

Là ma main libérale, épandant le bonheur,
De tous maux en tous biens fera d'entiers échanges:
Pour l'opprobre souffert je rendrai de l'honneur,
1185
Pour le blâme et l'ennui, d'immortelles louanges.
Mets donc toute ta joie à souffrir les mépris;
En mon seul bon plaisir unis tous tes esprits;
Ne prends point d'autre but, n'admets point d'autre envie;
Et souhaite surtout avec sincérité
1190
Que soit que je t'envoie ou la mort ou la vie,
En tout ce que tu fais mon nom soit exalté.

XLI. Livre III, chapitre LIII1.

DE L'INCOMPATIBILITÉ DE LA GRACE AVEC LE GOUT DES CHOSES DU MONDE.

Ma grâce est précieuse, et l'impur alliage Des attraits du dehors et des plaisirs mondains, Ces douceurs dont la terre empoisonne un courage, 1195 Sont l'éternel objet de ses justes dédains : Elle n'en souffre point l'injurieux mélange, Et depuis qu'avec elle on pense les unir,

Elle prend aussitôt le change, Et leur cède le cœur qui les veut retenir.

1200

Défais-toi donc, mon fils, de tout le corruptible, Bannis bien loin de toi tout cet empêchement, Si tu veux que ton cœur demeure susceptible De ce qu'a de plus doux son plein épanchement. Ne compte à rien le monde; et quand cet infidèle 1205 Par quelques hauts emplois émeut ta vanité,

Préfère ceux où je t'appelle A tout l'extérieur dont tu te vois flatté.

Oh! que l'homme à la mort porte de confiance, Quand il n'a sur la terre aucun attachement, Qu'il s'est dépris de tout, et que sa conscience A su se faire un fort de ce retranchement! C'est ainsi qu'on détruit, c'est ainsi qu'on arrache L'amour désordonné qu'on se porte en secret,

Et c'est ainsi qu'on se détache Et du propre intérêt, et de tout faux attrait.

1215

1210

De ce vice commun, de cet amour trop tendre

<sup>1.</sup> Vers 5523-5534, 5543-5546, 5563-5566, 5591-5598, 5583-5586, 5603-5610.

Où par sa propre main on se laisse enchaîner, Coulent tous les desirs dont il se faut défendre, S'élèvent tous les maux qu'il faut déraciner. 1220 Qui se dompte à tel point qu'il tient partout soumise Sa chair à sa raison, et sa raison à moi,

Ne craint plus aucune surprise, Et demeure le maître et du monde et de soi.

Mais il en est fort peu dont la vertu sublime
Réduise tous leurs soins à bien mourir en eux,
A bien anéantir toute la propre estime,
Et du propre regard purifier leurs vœux.
Cet embarras charmant les retient, les rappelle¹:
Enveloppés en eux, ils n'en peuvent sortir,
Et leur âme toujours charnelle

#### XLII. Livre III, chapitre Liv2.

DES MANIÈRES D'AGIR DE LA GRACE.

A prendre un vol plus haut ne sauroit consentir.

La grâce a de saints mouvements,
Dont les sacrés épurements
Rapportent tout à Dieu comme à son origine:
1235
Elle ne s'attribue aucun bien qu'elle ait fait,
Et toute sa vertu jamais ne s'imagine
Que son plus grand mérite ait rien que d'imparfait.

Elle n'est point contentieuse,
Et ne donne point ses avis
D'une manière impérieuse
Qui demande à les voir suivis.

<sup>1.</sup> Ce vers aurait dû figurer dans les variantes de l'Imitation, dans laquelle on lit : « Ce charmant embarras; » et de même le vers 1231, où l'Imitation porte toute, au lieu de toujours.

2. Vers 5814-5829, 5850-5859, et 5867-5872.

# INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.

393

Jamais à ceux d'un autre elle ne les préfère; Et de quoi qu'elle juge ou qu'elle délibère, A l'examen divin elle soumet le tout,

1245

Et fait la Sagesse éternelle Arbitre souveraine et de ce qu'on croit d'elle, Et de tout ce qu'elle résout.

Elle enseigne à tenir tes sens sous ta puissance, A bannir de tes actions

1250

L'orgueil des ostentations, Et le fard de la complaisance;

Elle enseigne à cacher dessous l'humilité Ce que de tes vertus l'effort a mérité,

1255

1260

Quand même il est tout admirable; En toute science, en tout art,

Elle cherche quel fruit en peut être estimable, Et combien de son Dieu la gloire y tient de part.

Pour t'exprimer ensin ce que la grâce vaut, C'est un don spécial du souverain monarque, Un trait surnaturel des lumières d'en haut, Le grand sceau des élus et leur céleste marque, Du salut éternel le gage précieux, L'arrhe du paradis, et l'avant-goût des cieux.

XLIII. Livre III, chapitre Lv 1.

DE LA CORRUPTION DE LA NATURE, ET DE L'IMPUISSANCE DE LA RAISON.

Seigneur, il faut ta grâce, il en faut grand secours, 1265 Il en faut grand effort qui croisse tous les jours, Pour assujettir la nature : Elle qui du moment qu'elle peut respirer,

1. Vers 5903-5938, 5959-5978, et 6039-6042.

Sans aucun soin de s'épurer, Penche vers la révolte et glisse vers l'ordure. 1270 Le péché fit sa chute et sa corruption,

Et depuis le premier des hommes Cette tache a passé dans tous tant que nous sommes, Avec tous les malheurs de sa punition.

Ce chef-d'œuvre si beau qui sortit de tes mains, 1275 Paré des ornements si brillants et si saints

1280

1285

1290

1300

De la justice originelle, En a si bien perdu l'éclat et les vertus,

Que son nom même ne sert plus Qu'à nommer la nature infirme et criminelle. Ce qui lui reste encor de propre mouvement

N'est qu'un triste amas de foiblesses, Qui n'ayant pour objet que d'infâmes bassesses, Ne fait que l'abîmer dans son déréglement.

Malgré tout ce désordre et sa morne langueur, Il lui demeure encor quelque peu de vigueur,

Mais qui ne la sauroit défendre : Ce n'est du premier feu qu'un rayon égaré, Une pointe mourante, un trait défiguré,

Une étincelle sous la cendre; C'est enfin cette foible et tremblante raison,

Qu'enveloppe un épais usage, Qui mêle tant de trouble à son plus clair usage, Que souvent son remède est un nouveau poison.

Elle peut discerner aux dehors inégaux Le bien d'avec le mal, le vrai d'avec le faux,

Ce qu'il faut desirer ou craindre; Elle a, pour en juger, quelquefois de bons yeux; Mais pour mettre en effet ce qu'elle a vu le mieux,

Ses forces n'y sauroient atteindre. La grâce n'aidant pas d'un secours assez plein Sa foiblesse et potre inconstance, Ce qui jette au-devant la moindre résistance Nous fait perdre courage et changer de dessein.

Vacillante clarté, qui manques de pouvoir, Raison, pourquoi faut-il que tu me fasses voir

1305

La droite manière de vivre? Pourquoi m'enseignes-tu le chemin des parfaits? Si de soi ton idée, impuissante aux effets,

Ne peut fournir d'aide à la suivre,

Si cet infâme poids de ma corruption

1310

Rabat l'effort dont tu m'élèves, Et si ces grands projets que jamais tu n'achèves Ne peuvent m'affranchir de l'imperfection?

Sainte grâce du ciel, sans qui je ne puis rien, Que tu m'es nécessaire à commencer le bien,

1315

A le poursuivre, à le parfaire! Oui, Seigneur, oui, mon Dieu, je pourrai tout en toi, Pourvu qu'elle m'assiste à régler mon emploi,

Pourvu que son rayon m'éclaire. Fais qu'elle m'affermisse aux bonnes actions,

1320

Père éternel, je t'en conjure Par ton fils Jésus-Christ, par cette source pure D'où part le doux torrent de ses impressions!

XLIV. Livre IV, chapitre vii 1.

EXAMEN DE CONSCIENCE POUR SE PRÉPARER A LA CONFESSION ET COMMUNION.

Sur ton intérieur jette l'œil avec soin,

En juge incorruptible, en sidèle témoin;
Et si de ton salut un vrai souci te touche,

<sup>1.</sup> Vers 857-868, 873-886, 899-906, 911-928, 933 et 934, 939-942, et 947-958.

Fais que le cœur contrit et l'humble aveu de bouche Sachent si bien purger le désordre caché, Que rien par le remords ne te soit reproché, Que rien plus ne te pèse, et que rien que tu saches N'empêche un libre accès par tes honteuses taches.

Porte empreint sur ce cœur un regret général
Pour tout ce que jamais il a commis de mal;
Joins à ce déplaisir des douleurs singulières
1345
Pour les infirmités qui te sont journalières.
Gémis, soupire, pleure aux pieds de l'Éternel,
D'être encor si mondain, d'être encor si charnel,
D'avoir des passions si peu mortifiées,
Des inclinations si mal purifiées,
Que les mauvais desirs demeurent tous-puissants¹
Sur qui veille si mal à la garde des sens.

Gémis d'en voir souvent les approches saisies Par les vains embarras de tant de fantaisies D'avoir pour le dehors tant de soupirs ardents Et si peu de retour aux choses du dedans; De souffrir que ton âme à toute heure n'aspire Qu'à ce qui divertit, qu'à ce qui te fait rire, Tandis que pour les pleurs et la componction Ton endurcissement a tant d'aversion.

1345

1350

1355

Pleure ton peu de soin à régler tes paroles
Ton silence rempli d'égarements frivoles,
Le peu d'ordre en tes mœurs, le peu de jugement
Que dans tes actions fait voir chaque moment.
Gémis d'avoir aimé les plaisirs de la table,
Et fait la sourde oreille à ma voix adorable;
D'avoir pris pour vrai bien la molle oisiveté,
D'avoir pris le travail pour infélicité;
Pleure ta nonchalance à me rendre service,

<sup>1.</sup> Voyez tome VIII, p. 621, note 1.

Gémis de ta tiédeur pendant le sacrifice,

De tant d'aridité dans tes communions,

De tant de complaisance en tes distractions;

D'avoir si rarement une âme recueillie,

De faire hors de toi toujours quelque saillie,

Prompt à te courroucer, prompt à fâcher autrui,

Sévère à le reprendre, et juger mal de lui.

Pleure l'emportement de tes humeurs diverses,

Qu'enflent les bons succès, qu'abattent les traverses;

Pleure enfin ta misère, et l'ouvrage imparfait

De tant de bons desseins que suit si peu d'effet.

1370

Ces défauts déplorés, et tout ce qui t'en reste,
Avec le vif regret d'un cœur qui les déteste,
Avec de ta foiblesse un aveu douloureux,
D'où naisse un repentir cuisant, mais amoureux<sup>1</sup>,
Passe au ferme propos de corriger ta vie,
D'avancer aux vertus où ma voix te convie.
Offre-toi tout entier toi-même en mon honneur
Pour holocauste pur sur l'autel de ton cœur;
Car, si tu ne le sais, pour plaire au Dieu qui t'aime,
L'offrande la plus digne est celle de toi-même:
C'est elle qu'il faut joindre à celle de mon corps
Par d'amoureux élans, par de sacrés transports;
Et rien n'efface mieux les taches de tes crimes,
Que la sainte union qu'ont lors ces deux victimes.

Quand le pécheur a fait autant qu'il est en lui, 1385 Qu'une douleur sensible, un véritable ennui, Un profond repentir le prosterne à ma face, Pour obtenir pardon et demander ma grâce; Je suis le Dieu vivant qui ne veux point sa mort, Mais qu'à se convertir il fasse un digne effort; 1390 Qu'il vive en mon amour pour revivre en ma gloire,

<sup>1.</sup> Ce vers a été omis dans les variantes de l'Imitation, dans laquelle on lit : « un déplaisir cuisant. »

Et de tous ses péchés je perdrai la mémoire : Tous lui seront par moi si pleinement remis, Ou'il aura place au rang de mes plus chers amis.

> XLV. Livre IV, chapitre vin1.

QU'IL FAUT NOUS OFFRIR TOUS ENTIERS A DIEU EX LA COMMUNION.

Tu vois que je me suis offert 1395 Pour toi tout entier à mon Père: Tu vois que je te donne, après avoir souffert, Tout mon cœur et mon sang en ce divin mystère : Ce don que je te fais pour être tout à toi Te sert d'un grand exemple, et t'apprend pour me plaire Ou'il faut te donner tout à moi.

Si dans toi ton propre intérêt Se peut réserver quelque chose, Si tu ne t'offres pas à tout ce qu'il me plaît, Si tu n'es point d'accord que moi seul j'en dispose, 1405 Tu ne me feras point d'entière oblation, Et l'art de nous unir, qu'ici je te propose, N'aura point sa perfection.

Cette oblation de ton cœur, Quelques actions que tu fasses, 1410 Doit précéder entière avec pleine vigueur, Doit se faire à toute heure et sans que tu t'en lasses. Aime ce digne joug de ma captivité, Et n'attends que de lui l'abondance des grâces Et la parfaite liberté. 1415

D'où crois-tu qu'on voit ici-bas

<sup>1.</sup> Vers 987-1021.

Si peu d'âmes illuminées, Si peu dont le dehors soit purgé d'embarras, Si peu dont les ferveurs ne se trouvent bornées? C'est qu'à se dépouiller peu savent consentir, 1420 Qui par le propre amour vers elles ramenées,

Ne penchent à se revêtir.

Souviens-toi que j'ai prononcé Cette irrévocable parole :

« Quiconque pour me suivre à tout n'a renoncé N'est point un vrai disciple instruit en mon école 1, » Si tu le veux donc être en ce mortel séjour. Donne-toi tout à moi, sans souffrir qu'on me vole La moindre part en ton amour.

#### XLVI. Livre IV, chapitre x2.

QU'IL NE FAUT PAS AISÉMENT S'ÉLOIGNER DES SACREMENTS.

Le sier ennemi des mortels 1.630 De la communion sait quel bonheur procède, Et combien on reçoit au pied de mes autels, En ce festin sacré, de fruit et de remède.

Il ne perd point d'occasions De semer ses illusions 1435 Pour en détourner les fidèles : Il en fait son grand œuvre, et met tout son pouvoir A ne laisser en l'âme aucunes étincelles, Qui puissent rallumer l'ardeur de ce devoir.

Plus il te voit t'y préparer 1440 Avec une ferveur d'un saint espoir guidée, Plus les fantômes noirs qu'il te vient figurer

1. Évangile de saint Luc, chapitre XIV, verset 33.

<sup>2.</sup> Vers 1158-1171, 1182-1187, 1208-1221, 1232-1247, et 1298-1307.

| Font un épais nuage à brouiller ton idée.         |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Il ne néglige aucun secret                        |      |
| A t'éloigner de ce banquet,                       | 1445 |
| Ou t'en faire approcher plus tiède;               |      |
| Mais il est en ta main de la rendre impuissant :  |      |
| Ce qu'il livre d'assauts n'abat que qui lui cède, |      |
| Et ne peut t'ébranler, si ton cœur n'y consent.   |      |
|                                                   |      |
| Faut-il pour un trouble léger,                    | 1450 |
| Down up amugament an'un voin chiet eveite         |      |

| Faut-il pour un trouble léger, 1450                   |
|-------------------------------------------------------|
| Pour un amusement qu'un vain objet excite,            |
| Pour une pesanteur qui te vient assiéger,             |
| Que ta communion se dissère ou se quitte?             |
| Porte tout à ce tribunal                              |
| Où, par un bonheur sans égal,                         |
| Qui s'accuse aussitôt s'épure¹ :                      |
| Pardonne à qui t'offense, et cours aux pieds d'autrui |
| Lui demander pardon, si tu lui fis injure;            |
| Tu l'obtiendras de moi, si tu le veux de lui.         |

| Tu l'obtiendras de moi, si tu le veux de lui.  |      |
|------------------------------------------------|------|
| Que peut avoir d'utilité                       | 1460 |
| De la confession cette folle remise?           |      |
| De quoi te peut servir cette facilité          |      |
| A reculer un bien que t'offre mon Église?      |      |
| Romps le plus tôt que tu pourras               |      |
| Les chaînes de ces embarras                    | 1465 |
| Dont ta propre lenteur t'accable :             |      |
| Nourrir l'inquiétude apporte peu de fruit,     |      |
| Et l'on s'avance mal quand on refuit ma table  |      |
| Pour des empêchements que chaque jour produit. |      |
|                                                |      |

Sais-tu que l'assoupissement

Où te laisse plonger ta langueur insensible
T'achemine à grands pas à l'endurcissement,
Et qu'à force de temps il devient invincible?
Qu'il est de lâches, qu'il en est,
Dont la tépidité s'y plaît

<sup>1.</sup> Voyez tome VIII, p. 638, note 1.

1485

Jusqu'à le rendre volontaire, Et dont la nonchalance aime à prendre aux cheveux La moindre occasion d'éloigner un mystère Qui les obligeroit d'avoir mieux l'œil sur eux!

Qui ne daigne s'y préparer

Qu'alors qu'il est pressé par quelque grande fête,

Et que le jour pour lui semble le desirer,

Y portera souvent une âme assez mal prête.

Heureux qui du plus digne apprêt, Sans attache au propre intérêt, Fait son ordinaire exercice,

Et s'offre en holocauste à son Père immortel, Quand pour le sacrement ou pour le sacrifice Il se met à ma table, et monte à mon autel!

### XLVII. Livre IV, chapitre XII1.

CE QU'IL FAUT FAIRE DEVANT ET APRÈS LA COMMUNION.

J'aime la pureté par-dessus toute chose.

Si tu veux que chez toi je vienne et m'y repose,
Par les austérités d'une sainte rigueur
Sache purifier le séjour de ton cœur:
Des vanités du monde exclus-en les tumultes;
Des folles passions bannis-en les insultes;
Mais ne présume pas qu'il soit en ton pouvoir
Par ta propre vertu de me bien recevoir,
Ni que ton plus grand soin ait de soi le mérite²
De m'apprêter un lieu digne que je l'habite.
Quand durant tout le temps qu'à tes jours j'ai prescrit
Il ne te passeroit autre chose en l'esprit,

2. Ce vers aurait dû figurer dans les variantes de l'Imitation, dans laquelle on lit : « ait en soi. »

<sup>1.</sup> Vers 1578 et 1579, 1588-1591, 1600-1609, 1618-1621, 1626-1629, 1634-1645, et 1654-1677.

Tu verrois que l'esprit qu'une vie y dispose, Si je n'y mets la main, ne fait que peu de chose.

Ma bonté qui t'invite à ce divin repas
T'y permet un accès qu'elle ne te doit pas. 1505
Viens-y, non par coutume, ou par quelque contrainte,
Mais avec de l'amour, mais avec de la crainte,
Mais avec du respect, mais avec de la foi,
Fais avec diligence autant qu'il est en toi.
Viens, un Dieu te convie à ce banquet céleste; 1510
Lui-même il te l'ordonne, et suppléera le reste:
Si tes défauts sont grands, plus grand est son pouvoir;
Approche en confiance, et viens le recevoir.

Si tu sens que ton zèle impuissant ou languide
De moment en moment te laisse plus aride,
Redouble ta prière et tes gémissements
Pour obtenir de lui de meilleurs sentiments:
Persévère, importune, obstine-toi de sorte
A pleurer à ses pieds, à frapper à sa porte,
Qu'il t'ouvre, ou que du moins de ce bien souverain 1522
Il laisse distiller quelque goutte en ton sein.

Cette importunité n'est jamais incivile:

Je te suis nécessaire et tu m'es inutile;

Tu ne viens pas à moi pour me sanctifier,

Mais je m'abaisse à toi pour te justifier.

Garde de négliger une faveur si grande,

Ouvre-lui tout ton cœur, fais-m'en entière offrande;

Et m'ayant dignement préparé ce séjour,

Introduis-y l'objet de ton céleste amour.

Mais ce n'est pas assez d'y préparer ton âme

Avec toute l'ardeur d'une céleste flamme:

Si pour t'y disposer il faut beaucoup de soins,

Le sacrement reçu n'en demande pas moins,

Et le recueillement après ce grand remède

Doit égaler du moins l'ardeur qui le précède.

Oui, la retraite sainte après le sacrement
Est un sublime apprêt pour le redoublement,
Et la communion où la ferveur abonde
A de plus grands effets prépare la seconde.

Qui trop tôt s'y relâche en perd soudain le fruit, 1540. Et se dispose mal à celle qui la suit.

Tiens-toi dans le silence, et rentre dans toi-même,
Pour jouir en secret de ce bonheur suprême:
Si tu sais une fois l'art de le conserver,
Le monde tout entier ne t'en sauroit priver. 1545

Mais il faut qu'à moi seul ton cœur entier se donne,
Pour vivre plus en moi qu'en ta propre personne,
Sans que tout l'univers sous aucunes couleurs
T'inquiète l'esprit pour ce qui vient d'ailleurs.

#### XLVIII. Livre IV, chapitre xv 1.

DE L'ARIDITÉ DU COEUR EN COMMUNIANT, ET DE SON REMÈDE.

Quand le zèle te manque ou qu'il n'a que foiblesse, 7550
Trouve à t'humilier dans ton peu de vertu;
Mais garde que ce cœur n'en soit trop abattu²,
Et ne t'en laisse pas accabler de tristesse.
Dieu souvent est prodigue après de longs refus,
Le bonheur qu'il diffère en devient plus diffus, 1555
Les faveurs qu'il recule en sont plus singulières:
Il se plaît à surprendre, il choisit son moment,
Et souvent il accorde à la fin des prières
La grâce qu'il dénie à leur commencement.

1. Vers 1853-1862, 1873-1862, 1893-1916, et 1927-1932.

<sup>2.</sup> Ce vers aurait dû être recueilli dans les variantes de l'Imitation, dans laquelle on lit : a ton cœur. »

### 404 INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.

Peu de chose souvent à mes faveurs s'oppose; 1560
Peu de chose repousse ou rétraint leur pouvoir;
Si l'on peut toutefois ou dire ou concevoir
Que ce qui le rétraint ne soit que peu de chose.
L'obstacle est toujours grand de qui l'amusement
A de pareils bonheurs forme un empêchement; 1565
Mais soit grand, soit léger, apprends à t'en défaire:
Triomphe pleinement de ce qui le produit;
Et sans plus craindre alors qu'un tel bien se diffère,
De tes plus doux souhaits tu recevras le fruit.

Quiconque, le cœur simple et l'intention pure, 1570

Me donne tous ses soins avec sincérité,
Quiconque sait porter cette simplicité
Au-dessus de soi-même et de la créature:
Au moment qu'il bannit ses folles passions,
Et le dérèglement de ces aversions 1575
Que souvent l'amour-propre inspire aux âmes basses,
Il mérite aussitôt de recevoir des cieux
Les pleins écoulements du torrent de mes grâces,
Et l'ardeur qui rend l'homme agréable à mes yeux.

Ma libéralité, féconde en biens solides,

No peut voir de mélanges où je viens m'établir:

Je veux remplir moi seul ce que je veux remplir,

Et ne verse mes dons que dans des vaisseaux vides.

Plus un homme renonce aux choses de là-bas,

Plus un parfait mépris de tous leurs vains appas

L'avance en l'art sacré de mourir à soi-même,

D'autant plus tôt ma grâce anime sa langueur,

D'autant plus de mes dons l'abondance est extrême,

Et porte haut en lui la liberté du cœur.

En cet heureux état avec pleine tendresse Il saura s'abîmer dans mes doux entretiens,

<sup>1.</sup> Voyez tome VIII, p. 670, note 1, et tome I, p. 35, note 2.

Et lui-même admirant ces abîmes de biens,
Il verra tout son cœur dilaté d'allégresse.
Il n'approchera point de la communion
Sans remporter en soi l'amoureuse union
Qui doit être le fruit de ce divin mystère;
Et j'épandrai sur lui cet excès de bonheur,
Pour avoir moins cherché par où se satisfaire
Que par où soutenir ma gloire et mon honneur.

# XLIX. Livre IV, chapitre xVIII 1.

QU'IL FAUT APPROCHER DU SACREMENT AVEC FOI, ET N'Y
RIEN APPROFONDIR AVEC CURIOSITÉ.

Toi qui suis de tes sens les dangereuses routes,
Et veux tout pénétrer par ton raisonnement,
Sache qu'approfondir un si grand sacrement,
C'est te plonger toi-même en l'abîme des doutes.
Quiconque ose d'un Dieu sonder la majesté,
Dans ce vaste océan de son immensité,
Opprimé de sa gloire, aisément fait naufrage;
Et tu voudrois en vain comprendre son pouvoir,
Puisqu'un mot de sa bouche opère davantage
Que tout l'esprit humain ne sauroit concevoir.

Je ne te défends pas la recherche pieuse

Des saintes vérités dont tu dois être instruit:

Leur pleine connoissance est toujours de grand fruit,
Pourvu quelle soit humble, et non pas curieuse;

Mais rabats de l'esprit le sort tumultueux;

A la rébellion des sens présomptueux,

Oppose de la foi l'aimable tyrannie;

Soumets-toi tout entier; remets-moi tout le soin

<sup>1.</sup> Vers 2133-2146, 2167-2172, 2193-2196, 2207-2216, et 2227-2232.

De répandre sur toi ma science infinie, Et j'en mesurerai le don à ton besoin.

Viens, et n'apporte point une foi chancelante

Que la raison conseille et qui tient tout suspect;

Je la veux simple et ferme, avec l'humble respect

Qu'à ce grand sacrement doit ta sainte épouvante

La curiosité qu'un vain orgueil conduit

Se fait de ses faux jours une plus sombre nuit,

Qui cache d'autant plus mes clartés à sa vue:

Plus la raison s'efforce, et moins elle comprend;

Comme elle est toujours foible, elle est souvent déçue;

Mais la solide foi jamais ne se méprend.

Tous ces discernements que la nature inspire,
Toute cette recherche où le sens peut guider,
Doivent suivre la foi qu'ils veulent précéder,
Doivent la soutenir, et non pas la détruire.
Plus l'esprit s'y travaille, et plus il s'y confond;
Plus il les sonde avant, moins il en voit le fond:
Ils sont toujours obscurs et toujours adorables<sup>1</sup>;
Et si par la raison ils étoient entendus,
Le nom de merveilleux et celui d'ineffables,
Quelques<sup>2</sup> hauts qu'on les vît, ne leur seroient pas dus.

<sup>1.</sup> Il faut ajouter ce vers aux variantes de l'Imitation, dans laquelle on lit : a admirables. »

<sup>2.</sup> Voyez tome I, p. 205, note 3.

# PRIÈRES CHRÉTIENNES,

TIRÉES DU MÊME LIVRE

### DE L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST.

I.

Livre III, chapitre 111.

10

15

POUR SE METTRE EN LA PRÉSENCE DE DIEU.

Parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute : Je dis ton serviteur, car ensin je le suis; Je le suis, je veux l'être, et marcher dans ta route Et les jours et les nuits.

Remplis-moi d'un esprit qui me fasse comprendre Ce qu'ordonnent de moi tes saintes volontés, Et réduis mes desirs au seul desir d'entendre Tes hautes vérités.

Je ne veux ni Moïse à m'enseigner tes voies, Ni quelque autre prophète à m'expliquer tes lois; C'est toi qui les instruis, c'est toi qui les envoies, Dont je cherche la voix.

Parle pour consoler mon âme inquiétée; Parle pour la conduire à quelque amendement; Parle, afin que ta gloire ainsi plus exaltée Croisse éternellement.

1. Vers 51-58, 79-32, et 131-134.

#### II.

Livre III, chapitre v1.

ACTION DE GRACES A DIEU.

Je te bénis, Père céleste, Père de mon divin Sauveur, Qui rends en tous lieux ta faveur Pour tes enfants si manifeste.

J'en suis le plus pauvre et le moindre, Et tu daignes t'en souvenir : Combien donc te dois-je bénir, Et combien de grâces y joindre!

Tu répands des douceurs soudaines Sur l'amertume des ennuis, Et tout indigne que j'en suis, Tu consoles toutes mes peines.

J'en bénis ta main paternelle, J'en bénis ton fils Jésus-Christ, J'en rends grâces au Saint-Esprit : A tous les trois gloire éternelle!

Redouble tes faveurs divines, Visite mon cœur plus souvent, Et pour le rendre plus fervent Instruis-le dans tes disciplines.

Affranchis-le de tous ses vices, Déracine ses passions, Efface les impressions Qu'y forment les molles délices.

1. Vers 419-426, 431-438, et 455-466

**2**0

25

30

35

50

55

60

Qu'ainsi purgé par ta présence, A tes pieds je le puisse offrir, Net pour t'aimer, fort pour souffrir, Stable pour la persévérance.

#### III.

Livre III, chapitre v1.

#### ACTE D'AMOUR.

O mon Dieu, mon amour unique! 45
Regarde mon cœur et ma foi;
Reçois-les, et sois tout à moi,
Comme tout à toi je m'applique.

Dilate mon cœur et mon âme,
Pour les remplir de plus d'amour,
Et fais-leur goûter nuit et jour
Ce que c'est qu'une sainte flamme.

Qu'ils trouvent partout des supplices, Hormis aux douceurs de t'aimer; Qu'ils se baignent dans cette mer; Qu'ils s'abîment dans ces délices.

Que je t'aime plus que moi-même, Que je m'aime en toi seulement, Et qu'en toi seul pareillement Je puisse aimer quiconque t'aime.

Que mon âme enfin toute entière<sup>2</sup>, Et toute à toi jusqu'aux abois, Suive les amoureuses lois Que lui montrera ta lumière.

1. Vers 545-556, et 569-576.

<sup>2.</sup> Ce vers devrait figurer aux variantes de l'Imitation, dans laquelle on lit:

<sup>«</sup> Ainsi mon âme toute entière. »

IV. Livre III, chapitre VIII.

65

80

#### ACTE D'HUMILITÉ.

Seigneur, t'oserai-je parler, Moi qui ne suis que cendre et que poussière, Qu'un vil extrait d'une impure matière, Qu'au seul néant on a droit d'égaler?

Ta clarté m'expose à mes yeux,

Je me vois tout entier, et j'en vois d'autant mieux 70

Quels défauts ont suivi ma honteuse naissance:

Je vois ce que je suis, je vois ce que je fus,

Je vois d'où je viens, et confus

De ne voir que de l'impuissance,

Je m'écrie: « O mon Dieu, que je m'étois déçu! 75

Je ne suis rien, et n'en avois rien su. »

Cependant, monarque suprême, Ton immense bénignité Sur l'indigne et sur l'ingrat même Répand sa libéralité.

De ses<sup>2</sup> sources inépuisables
Fais sur nous déborder les flots;
Rends-nous humbles, rends-nous dévots,
Rends-nous reconnoissants, rends-nous inébranlables;
Relève-nous le cœur sous nos maux abattu,
85
Attire-nous à toi par une sainte amorce,
Toi qui seul es notre vertu,
Notre salut et notre force.

1. Vers 965-968, 988-995, 1032-1035, et 1042-1049.
2. On lit ces dans les différentes éditions de l'Imitation. Cette petite variante a été oubliée au tome VIII.

100

### V. Livre III, chapitre xiv1.

#### ACTE DE CRAINTE HUMBLE ET RESPECTUEUSE.

Seigneur, tu fais sur moi tonner tes jugements; Tous mes os ébranlés tremblent sous leur menace; 90 Ma langue en est muette; et mon cœur tout de glace N'a plus pour s'expliquer que des frémissements.

Tes anges devant toi n'ont point été sans tache, Et tu n'as rien permis à ta pitié pour eux : Étant plus criminel, serois-je plus heureux, 95 Moi qu'à ton bras vengeur aucune ombre ne cache?

Seigneur, si nous n'avons ton aide et ton soutien, Si tu ne nous défends, si tu ne nous regardes, Tout l'effort qu'on se fait pour être sur ses gardes N'est qu'un effort qui gêne et qui ne sert de rien.

Qu'un plein ravalement ainsi m'est nécessaire! Que je me dois pour moi des sentiments abjets! Et quand je fais du bien, si quelquefois j'en fais, Le peu d'état, Seigneur, qu'il m'est permis d'en faire!

Que je dois m'abaisser, que je dois m'avilir
Sous tes saints jugements, sous leurs profonds abîmes,
Moi qui ne vois en moi qu'un néant plein de crimes,
Qui, tout néant qu'il est, tâche à s'enorgueillir!

O néant, ô vrai rien! mais pesanteur extrême,
Mais charge insupportable à qui veut s'élever!
Mer sans rive où partout chacun se peut trouver,
Mais sans trouver partout qu'un néant en soi-même!

<sup>1.</sup> Vers 1528-1531, 1540-1543, 1560-1563, 1572-1583, et 1608-1611.

Nos plus zélés flatteurs eux-mêmes ne sont rien . Ce qu'ils donnent d'encens comme eux est périssable; Ta vérité, Seigneur, est seule invariable, Et seule nous conduit jusqu'au souverain bien.

VI. Livre III, chapitre xv1.

#### RÉSIGNATION EN DIEU.

O mon Dieu! si ton bon plaisir S'accorde à ce que je souhaite, Donne-m'en le succès conforme à mon desir : Sinon, ta volonté soit faite.

120

Si ta gloire peut s'exalter Par l'effet où j'ose prétendre, Permets qu'en ton saint nom je puisse exécuter Ce que tu me vois entreprendre.

S'il doit servir à mon salut,
Si mon âme en tire avantage,
Ainsi que ton honneur en est l'unique but,
Que te servir en soit l'usage.

125

Mais s'il est nuisible à mon cœur,
S'il est inutile à mon âme,
Daigne éteindre, ô mon Dieu, cette frivole ardeur,
Et remplis-moi d'une autre flamme.

Tu vois ce qui m'est le meilleur, De mes maux tu sais le remède : Regarde mon desir, et règle-le, Seigneur, Ainsi que tu veux qu'il succède.

<sup>1.</sup> Vers 1614-1629, 1650-1665, et 1670 1674.

Donne-moi ce que tu voudras; Choisis le temps et la mesure; Et comme il te plaira daigne étendre le bras Sur ta chétive créature.

140

Vois-moi gémir et travailler, Et pour tout fruit ne me destine Que ce qui te plaît mieux, et qui fait mieux briller L'éclat de ta gloire divine.

Ordonne de tout mon emploi Par ta providence suprême; Agis partout en maître, et dispose de moi Sans considérer que toi-même.

145

150

Tel qu'un esclave prêt à tout,
Pour toi, non pour moi, je veux vivre;
C'est là mon seul desir : puissé-je jusqu'au bout,
O mon Dieu, dignement le suivre!

VII. Livre III, chapitre xv1.

POUR FAIRE LA VOLONTÉ DE DIEU.

Doux arbitre de mon sort, Daigne m'accorder ta grâce: Qu'elle aide mon foible effort, Et que sa pleine efficace Dure en moi jusqu'à la mort.

155

Fais, Seigneur, que mon desir N'ait pour but invariable Que ce que ton bon plaisir Aura le plus agréable,

<sup>1.</sup> Vers 1674-1693, et 1714-1718.

### 414 PRIÈRES CHRÉTIENNES.

Que ce qu'il voudra choisir.

Que ton vouloir soit le mien, Que le mien partout le suive, Et s'y conforme si bien, Qu'ici-bas, quoi qu'il m'arrive, Sans toi je ne veuille rien.

165

Fais le toujours prévaloir Sur quoi que je me propose, Et mets hors de mon pouvoir De vouloir aucune chose Que ce qu'il te plaît vouloir.

170

En cette union, Seigneur, A ta volonté suprême, En cet unique bonheur, Ou pour mieux dire, en toi-même, Fais le repos de mon cœur.

175

# VIII. Livre III, chapitre xvI1.

ACTE DE CONFIANCE.

Bénin sauveur de la nature<sup>2</sup>, Prends soin partout de m'assister, Et daigne sans cesse prêter Ton secours à ta créature.

180

Qu'au milicu de tous mes peines Ce me soit un soulagement D'être abandonné pleinement Des consolations humaines.

<sup>1.</sup> Vers 1789-1804.

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus, p. 167 et note 2.

Qu'à défaut même de la tienne, J'en trouve dans ta volonté, Dont l'aimable sévérité Fait cette épreuve de la mienne.

Car enfin, Seigneur, ta colère Fera place à des temps plus doux, Et les fureurs d'un Dieu jaloux Céderont aux bontés d'un père. 190

# IX. Livre III, chapitre xvII1.

ABANDON DE SOI-MÊME ENTRE LES MAINS DE DIEU.

Ta parole, Seigneur, n'est que trop véritable:

Les soucis que tu prends de moi

Surpassent de bien loin tous ceux dont est capable

L'amour-propre et son fol emploi.

Aussi faut-il sur toi pleinement s'en démettre,
Sans se croire, sans se chercher;
Et qui n'en use ainsi ne sauroit se promettre
De faire un pas sans trébucher.

Tiens donc ma volonté sous ton ordre céleste,
Droite en tout temps, ferme en tous lieux;
Laisse-moi cette grâce, et dispose du reste
Comme tu jugeras le mieux.

205

Sois béni, si tu veux que tes lumières saintes Éclairent mon entendement; Et ne le sois pas moins, si leurs clartés éteintes Me rendent mon aveuglement.

<sup>1.</sup> Vers 1815-1826, 1831-1838, et 1853-1860.

Sois béni, si tu veux que tes saintes tendresses Consolent mes plus durs travaux; Et ne le sois pas moins, si tes justes rudesses Se plaisent à croître mes maux.

Le succès le plus triste et le plus favorable, Le plus doux et le plus amer, Me seront tous des choix de ta main adorable, Qu'également il faut aimer.

Je les recevrai tous, sans mettre différence Entre les bons et les mauvais; Je les aimerai tous, et ma persévérance T'en rendra grâces à jamais.

X. Livre III, chapitre xvIII1.

210

215

220

225

230

ACCEPTATION DES SOUFFRANCES A L'EXEMPLE DE JÉSUS-CHRIST.

Seigneur, puisqu'en souffrant il vous plut satisfaire Aux ordres que donna votre Père éternel, Avec quelle raison voudrois-je m'y soustraire! L'innocent lui doit-il plus que le criminel?

Il faut bien qu'à son tour le pécheur misérable Accepte de ses maux toute la dureté, Et soumette une vie insirme et périssable Aux souverains décrets de votre volonté.

Il est juste, ô mon Dieu, que sans impatience J'en porte le fardeau pour mon propre salut, Et que de ses ennuis la triste expérience Ne produise en mon cœur ni dégoût ni rebut.

1. Vers 1917-1928, 1933-1936, 1953-1956, 1965-1968, et 1973-1976.

### PRIÈRES CHRÉTIENNES.

417

Votre exemple nous aide à souffrir avec joie;
Celui de tous vos saints nous rehausse le cœur:
L'un et l'autre du ciel nous aplanit la voie;
L'un et l'autre y soutient notre peu de vigueur.

Que je vous dois d'encens, que je vous dois de grâces De m'avoir enseigné cet âpre et doux chemin, Et de m'avoir frayé ces douloureuses traces Qui mènent sur vos pas à des plaisirs sans fin!

Si vous n'aviez vous-même enseigné cette voie, Si vous n'y faisiez voir l'empreinte de vos pas, Vous offririez en vain votre couronne en proie: Prendroit-on un chemin qu'on ne connoîtroit pas? 245

Hélas! si l'on s'égare avec tant de lumière Qu'épandent votre vie et vos enseignements, Qui pourroit arriver au bout de la carrière, Si nous étions réduits à nos aveuglements?

### XI. Livre III, chapitre xx12.

#### SAINTE IMPATIENCE.

Combien dois-je encore attendre! 250
Jusques à quand tardes-tu,
O Dieu tout bon, à descendre
Dans mon courage abattu?

Mon besoin t'en sollicite,
Toi qui, de tous biens auteur,
Peux d'une seule visite

<sup>1.</sup> Il y a offrirez dans l'édition originale des Prières chrétiennes; mais c'est évidemment une faute.

<sup>2.</sup> Vers 2339-2358.

Enrichir ton serviteur.

Viens donc, Seigneur, et déploie Tous tes trésors en ces lieux; Remplis-moi de cette joie Que tu fais régner aux cieux.

260

De l'angoisse qui m'accable Daigne être le médecin, Et d'une main pitoyable Dissipes-en le chagrin.

265

Viens, mon Dieu, viens sans demeure: Tant que je ne te vois pas, Il n'est point de jour ni d'heure Où je goûte aucun appas.

#### XII. Livre III, chapitre xxIII1.

POUR OBTENIR L'ILLUMINATION DE L'AME.

Éclaire-moi, mon cher Sauveur, Mais de cette clarté qui cachant sa splendeur, Chasse mieux du dedans tous les objets funèbres,

Et qui purge le fond du cœur De toute sorte de ténèbres.

Étouffe ces distractions

Qui pour troubler l'effet de mes intentions

A ma plus digne ardeur mêlent leur insolence;

Et dompte les tentations

Qui me font tant de violence.

Répands tes plus vives clartés,

280

275

<sup>1.</sup> Vers 2650-2659, et 2675-2694.

Fais briller jusqu'ici tes saintes vérités<sup>1</sup>, Fais que toute la terre en soit illuminée, En dépit des obscurités Où ses crimes l'ont condamnée.

Je suis cette terre sans fruit,

Dont la stérilité sous une épaisse nuit

N'enfante que chardons, que ronces et qu'épines :

Vois, Seigneur, où j'en suis réduit

Jusqu'à ce que tu m'illumines.

Verse tes grâces dans mon cœur;

Fais-en pleuvoir du ciel l'adorable liqueur;

A mon aridité prête leurs eaux fécondes;

Prête à ma traînante langueur

La vivacité de leurs ondes.

Qu'ainsi par un doux changement,

Ce désert arrosé devienne en un moment
Un champ délicieux où règne l'affluence,

Et paré de tout l'ornement
Que des bons fruits a l'abondance.

## XIII. Livre III, chapitre xxv12.

## DÉTACHEMENT DU MONDE.

Ineffable et pleine douceur, 300
Daigne, ô mon Dieu, pour moi tourner en amertume
Tout ce que le monde présume
Couler de plus doux dans mon cœur.

<sup>1.</sup> Il y a ici une variante qui n'a pas été notée au tome VIII: saintes, pour hautes.

<sup>2.</sup> Vers 2900-2907, et 2916-2935.

Bannis ces consolations

Qui peuvent amortir le goût des éternelles,

Et livrer mes sens infidèles

A leurs folles impressions.

305

Fais que cet éclat d'un moment

Dont le monde éblouit quiconque aime à le croire,

Cette brillante et fausse gloire,

Ne me décoive aucunement.

310

Quoi que le diable ose inventer
Pour ouvrir sous mes pas un mortel précipice,
Fais que son plus noir artifice
N'ait point de quoi me supplanter.

315

Pour combattre et pour souffrir tout, Donne-moi de la force et de la patience: Donne à mon cœur une constance Qui persévère jusqu'au bout.

2 . .

Fais que j'en puisse voir proscrit
Le goût de ces douceurs où le monde préside :
Fais qu'il laisse la place vide
A l'onction de ton esprit.

320

Enfin, pour cet amour charnel

Dont l'impure chaleur souille ce qu'elle enflamme, 325

Seigneur, allume dans mon âme
Celui de ton nom éternel.

XIV. Livre III, chapitre xxix1.

POUR OBTENIR LA PATIENCE DANS L'AFFLICTION.

Tu le veux, ô mon Dieu, que cette inquiétude, Ce profond déplaisir, vienne troubler ma paix : Après tant de douceurs ta main veut m'être rude, 330 Et moi j'en veux bénir ton saint nom à jamais.

Père doux et bénin, qui connois ma foiblesse, Que faut-il que je die en cet accablement? Tu vois de toutes parts quelle rigueur me presse: Sauve-moi, mon Sauveur, d'un si cruel tourment<sup>2</sup>. 335

Encor pour cette fois donne-moi patience:
Aide-moi par ta grâce à n'en point murmurer;
Et je ne craindrai point sur cette consiance,
Pour grands que soient les maux qu'il me faille endurer.

Cependant derechef que faut-il que je die? Ton saint vouloir soit fait, ton ordre exécuté. Perte de biens, disgrâce, opprobre, maladie, Tout est juste, Seigneur, et j'ai tout mérité.

340

C'est à moi de souffrir, et plaise à ta clémence Que ce soit sans chagrin, sans bruit, sans m'échapper, Jusqu'à ce que l'orage ait moins de véhémence, Jusqu'à ce que ta main daigne le dissiper!

Car enfin ta pitié, soutenant mon courage, Peut le rendre vainqueur du plus puissant assaut;

1. Vers 3117-3120, 3133-3136, 3145-3156, et 3165-3168.

<sup>2.</sup> Aux éditions indiquées au tome VIII comme donnant cette variante (tourment, pour moment), il faut joindre 1670 O.

Et plus ce changement m'est un pénible ouvrage, 350 Plus je le vois facile à la main du Très-Haut.

XV. Livre III, chapitre xxxIV1.

365

#### ASPIRATION A DIEU.

Voici mon Dieu, voici mon tout:
Que puis-je vouloir davantage?
Qu'a de plus l'univers de l'un à l'autre bout?
Et quel plus grand bonheur peut m'échoir en partage!

O mot délicieux sur tous!
O parole en douceurs féconde!
Qu'elle en a, mon Sauveur, pour qui n'aime que vous!
Qu'elle en a peu pour ceux qui n'aiment que le monde!

Voici mon tout, voici mon Dieu;

A qui l'entend, c'est assez dire,

Et la redite est douce en tout temps, en tout lieu,

A quiconque pour vous de tout son cœur soupire.

Oui, tout est doux, tout est charmant,
Tout ravit en votre présence;
Mais quand votre bonté se retire un moment,
Tout fâche, tout ennuie en ce moment d'absence.

Vous faites la tranquillité
Et le calme de notre course,
Et ce que notre joie a de stabilité
N'est qu'un écoulement dont vous êtes la source.

Quel dégoût peut jamais trouver Celui qui goûte vos délices?

<sup>1.</sup> Vers 3573-3592, 3601-3604, 3633-3640, 3645-3652, et 3673-3676.

| PRIÈRES | CHRÉTIENNES. |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

423

Et qui les goûte mal, que peut-il éprouver Où son juste dégoût ne trouve des supplices?

375

Éternelle et vive splendeur, Qui surpassez toutes lumières, Lancez du haut du ciel votre éclat dans mon cœur, Percez-en jusqu'au fond les ténèbres grossières.

Daignez, Seigneur, purifier
Mon âme et toutes ses puissances,
La combler d'allégresse, et la vivifier,
Remplir de vos clartés toutes ses connoissances.

380

Quand viendra pour moi cet instant
Où tant de douceurs sont encloses,
Où de votre présence on est plein et content,
Où vous serez enfin mon tout en toutes choses?

Jusqu'à ce qu'il soit arrivé, Quoi que votre faveur m'envoie, Je ne jouirai point d'un bonheur achevé, Je ne goûterai point une parfaite joie.

390

Vous êtes mon unique espoir;

Je mets en vous tout mon refuge;

Je dédaigne l'appui de tout autre pouvoir:

Soyez mon défenseur avant qu'être mon juge.

395

XVI. Livre III, chapitre xL1.

ACTE D'ANÉANTISSEMENT DEVANT DIEU.

Seigneur, qu'est-ce que l'homme, et dans ton souvenir

1. Vers 4049-4054, 4063-4070, 4083-4086, 4107-4114, 4119-4128, et 4169-4174.

Qui lui donne le rang que tu l'y fais tenir?

Que sont les fils d'Adam, que sont tous leurs mérites,

Pour attirer chez eux l'effet de tes visites?

Que t'a fait l'homme enfin, que ta grâce pour lui 400

Aime à se prodiguer, et lui servir d'appui?

Ses défauts sont si grands, son impuissance est telle,

Qu'il a vers le néant une pente éternelle.

A moins que ton secours lui relève le cœur,

A moins que ta bonté ranime sa langueur, 405

Qu'elle daigne au dedans le former et l'instruire,

Ses plus ardents efforts ne peuvent rien produire,

Et son infirmité retrouve en un moment

La tiédeur, le désordre, et le relâchement.

Tous ses maux toutefois rencontrent leur remède
Aussitôt qu'il t'a plu d'accourir à son aide;
Et pour faire à ton âme un bonheur souverain,
Tu n'as qu'à lui prêter, qu'à lui tendre la main.

C'est de toi, mon Sauveur, c'est de toi, source vive, Que se répand sur moi tout le bien qui m'arrive. 415 Je ne suis qu'un néant rempli de vanité, Je ne suis qu'inconstance et qu'imbécillité; Et quand je me demande un titre légitime D'où prendre quelque gloire et chercher quelque estime, Je vois, pour tout appui de mes plus hauts efforts, 420 Le néant que je suis, et le rien d'où je sors.

O fausse et vaine gloire! ô dangereuse peste,
Qui n'es rien qu'un néant, mais un néant funeste!
Tes décevants attraits retirent tous nos pas
Du chemin où la vraie étale ses appas,
425
Et l'âme, par ton souffle indignement souillée,
Des grâces de son maître est par toi dépouillée.
Oui, notre âme, Seigneur, tout ton portrait qu'elle est,
Commence à te déplaire alors qu'elle se plaît,
Et son avidité pour de vaines louanges
430

La prive des vertus qui l'égaloient aux anges.

Puisse tout l'univers, puisse tout l'avenir,
Toute l'éternité te louer et bénir!
Ce sont là tous mes vœux, c'est là tout l'avantage
Que mes foibles travaux demandent en partage,
Trop heureux si l'éclat de mon plus digne emploi
Laisse mon nom obscur pour rejaillir sur toi!

435

## XVII. Livre III, chapitre XLI2.

## MÉPRIS DE SOI-MÊME.

Je l'avoûrai, Seigneur, que cette chair fragile De ses aveuglements aime l'épaisse nuit, Et de la vanité l'amorce est si subtile, Qu'en un moment elle séduit.

440

A bien considérer la chose en sa nature, Je ne mérite amour, ni pitié, ni support; Et quoi qu'on m'ait pu faire, aucune créature Ne m'a jamais fait aucun tort.

445

Mes plaintes auroient donc une insolence extrême, Si j'osois t'accuser de trop de dureté, Et qu'ainsi j'imputasse à la justice même Une injuste sévérité.

Mon crime a dû forcer toutes les créatures

A me persécuter, à s'armer contre moi,

Et quiconque m'accable ou d'opprobre ou d'injures,

N'en fait qu'un légitime emploi.

A moi la honte est due, à moi l'ignominie;

1. Voyez tome VIII, p. 463, note 2. - 2. Vers 4185-4219.

Leur plus durable excès ne peut trop me punir : 455 A toi seul la louange et la gloire infinie Dans tous les siècles à venir.

Prépare-toi, mon âme, à souffrir sans tristesse Les mépris des méchants et ceux des gens de bien, A me voir ravalé jusqu'à cette bassesse, Que même on ne me compte à rien.

Enfin de ton orgueil éteins les moindres restes, Ou n'espère autrement la paix en aucun lieu, Ni de stabilité, ni de clartés célestes, Ni d'union avec ton Dieu.

XVIII. Livre III, chapitre xLv1.

465

470

#### RECOURS A DIEU.

Envoie à mon secours tes bontés souveraines; Seigneur, contre les maux qui m'ont choisi pour but, Puisqu'en vain je mettrois aux amitiés humaines L'espoir de mon salut.

O mon Dieu, qu'ici-bas j'ai trouvé d'infidèles
Dont je m'imaginois occuper tous les soins!
Et que j'ai rencontré de véritables zèles
Où j'en croyois le moins!

Il est rare après tout qu'un ami persévère
Dans nos afflictions jusqu'à l'extrémité,
Et nous aide à porter toute notre misère
Sans être rebuté.

Toi seul es cet ami, fidèle, infatigable,

1. Vers 4469-4476, 4505-4512, 4573-4580, et 4589-4600.

| P | RIE | ERI | ES | CH   | RÉ | ТΙ | EN | NE | S. |
|---|-----|-----|----|------|----|----|----|----|----|
| - |     |     | ~  | ~ ~~ |    |    |    |    | ~  |

427

Que de nos intérêts rien ne peut détacher, Et toute autre amitié n'a rien de si durable Qu'il en puisse approcher.

480

Daigne mettre en ma bouche une parole vraie, Qui soit pleine de force et de stabilité; Et ne souffre jamais que ma bouche s'essaie A la duplicité.

485

Accorde à ma foiblesse assez de prévoyance Pour aller au-devant de ce qui peut s'offrir, Et détourner les manx que sans impatience Je ne pourrois souffrir.

Qu'heureux est, ô mon Dieu!qu'heureux est qui souhaite Que ton seul bon plaisir soit partout accompli, Qu'au dedans, qu'au dehors ta volonté soit faite, Et ton ordre rempli!

Que ta grâce en un cœur se trouve en assurance Alors qu'à fuir l'éclat il met tous ses efforts, 495 Et qu'il sait dédaigner cette vaine apparence Qu'on admire au dehors!

Une âme en ton vouloir saintement affermie
Ménage tous les dons que lui fait ta faveur,
Et les applique tous à corriger sa vie,

Ou croître sa ferveur.

500

XIX. Livre III, chapitre xLv11.

AVEU DE LA PROPRE FOIBLESSE.

Seigneur, qui par de vifs rayons

1. Vers 4719-4748.

Pénètres chaque conscience,
Juste juge, en qui nous voyons
Et la force et la patience,
Tu sais quelle fragilité,
Quelle pente à l'impureté
Suit partout la foiblesse humaine:
Daigne me servir de soutien,
Et sois la confiance pleine
Qui me guide au souverain bien.

510

505

Pour ne voir point de tache en moi,
Mon innocence n'est pas sûre;
Tu vois bien plus que je ne voi;
Tu fais bien une autre censure:
Aussi devrois-je avec douceur
M'humilier sous la noirceur
De tous les crimes qu'on m'impute;
Et souffrir d'un esprit remis,
Lors même qu'on me persécute
Pour ce que je n'ai point commis.

515

Pardon, mon cher Sauveur, pardon,
Quand j'en use d'une autre sorte;
Ne me refuse pas le don
D'une patience plus forte.
Ta miséricorde vaut mieux,
Pour rencontrer grâce à tes yeux
Dans l'excès de ton indulgence,
Qu'une apparente probité
Ne peut servir à la défense
De la secrète infirmité.

520

53o

525

# XX. Livre III, chapitre xLVIII1.

## EMPRESSEMENT DE S'UNIR A DIEU.

Quand verrai-je, Seigneur, finir tant de supplices?
Quand cesserai-je d'être un esclave des vices?
Quand occuperas-tu, toi seul, mon souvenir?
Quand mettrai-je ma joie entière à te bénir?

Quand verrai-je en mon cœur une liberté sainte,
Sans aucun embarras, sans aucune contrainte?

Et quand ne sentirai-je en mes ardents transports
Rien qui pèse à l'esprit, rien qui gêne le corps?

Doux Sauveur de mon âme, hélas! quand te verrai-je? Quand m'accorderas-tu ce dernier privilége? Quand te pourront mes yeux contempler à loisir, Te voir en tout, partout, être mon seul desir? Tu sais que c'est pour toi que tout mon cœur soupire; Tu sais que c'est à toi que tout mon cœur aspire; Le monde m'est à charge, et ne fait que grossir Ce fardeau de mes maux qu'il tâche d'adoucir: Ni de lui ni de moi je ne dois rien attendre; Je veux te posséder, et ne te puis comprendre: Je forme à peine un vol pour m'attacher aux cieux, 550 Qu'un souci temporel me ravale en ces lieux; Et de mes passions les forces mal domptées Me rendent aux douceurs qu'elles m'avoient prêtées : La chair rappelle en bas, quand l'esprit tire en haut, Et la foible partie est celle qui prévaut.

Que je souffre, Seigneur, quand mon âme élevée Jusqu'aux pieds de son Dieu qui l'a faite et sauvée, Un damnable escadron de sentiments honteux

<sup>1.</sup> Vers 4889-4896, 4901-4904, 4917-4926, 4931-4936, 4957 et 4958. et 4999-5004.

Vient troubler sa prière et distraire ses vœux!

Viens, céleste douceur, viens occuper la place, Et toute impureté fuira devant ta face. Dissipes-en le trouble et rétablis ma paix; Fais qu'à te voir sans cesse élevant mes souhaits, Je t'offre une oraison, je t'offre des louanges Dignes de se mêler à celles de tes anges; Et qu'en moi ton amour par ses divins transports Étouffe le terrestre et dedans et dehors.

# XXI. Livre III, chapitre L4.

560

565

POUR SE CONFORMER A LA VOLONTÉ DE DIEU.

Qu'à présent, qu'à jamais soit béni ton saint nom! La chose arrive ainsi que tu l'as résolue: Tu l'as faite, ô mon Dieu, puisque tu l'as voulue,

570
Et tout ce que tu fais est bon.

Que vois-je en moi, Seigneur, qu'y puis-je voir paroître, Que ce que tu dépars sans qu'on l'ait mérité? Et ce que donne et fait ta libéralité, N'en es-tu pas toujours le maître? 575

De toute éternité tu prévis ce moment Qui m'abat au dehors durant un temps qui passe, Pour me faire au dedans revivre dans ta grâce, Et t'aimer éternellement.

Il faut qu'un peu de temps je traîne dans la honte 580 Cet objet de mépris et de confusion; Que je semble tomber à chaque occasion

<sup>1.</sup> Vers 5195-5198, 5207-5210, 5243-5266, 5275-5290, 5299-5302, 5319-5322, 5331-5334, 5343-5346, et 5363-5370.

Sous la langueur qui me surmonte.

Père saint, tu le veux; mais ce n'est qu'à dessein Que mon cœur avec toi de nouveau se relève, Et que du haut du ciel un nouveau jour achève De s'épandre au fond de mon sein.

585

Ton ordre est accompli, ta volonté suivie :
Je souffre, je languis, je vis dans le rebut,
Et je prends tous ces maux dont tu me fais le but
Pour arrhes d'une heureuse vie.

590

Ce sont traits de ta grâce, et c'est ton amitié Qui donne à tes amis à souffrir pour ta gloire, Et ce qu'ose contre eux la fureur la plus noire Marque un effet de ta pitié.

595

Toutes les fois qu'ainsi ta bonté se déploie, Ils nomment ces malheurs un bienheureux hasard, Et n'examinent point quelle main les départ, Lorsque la tienne les envoie.

Il m'est avantageux que mon front soit couvert D'une confusion qui vers toi me rappelle, Pour chercher mon refuge en ta main paternelle,

600

Plutôt qu'en l'homme qui me perd.

J'en apprends à trembler sous l'abîme inscrutable Que présente à mes yeux ton profond jugement. Lorsque je vois ton bras frapper également Sur le juste et sur le coupable.

605

Bien que d'abord cet ordre ait de quoi m'étonner, Il est l'équité même et la même justice, Puisqu'il afflige l'un pour hâter son supplice, Et l'autre pour le couronner.

610

Quelles grâces, Seigneur, ne te dois-je point rendre

De ne m'épargner point les grâces des travaux. Et de me prodiguer l'amertume des maux Dont le vrai bien se doit attendre!

615

Céleste médecin de ceux que tu chéris, Ainsi jusqu'aux enfers tu mènes et ramènes; Tu nous ouvres le ciel par l'essai de leurs gênes; Tu fais la plaie, et la guéris.

Frappe, Sauveur bénin, frappe, je t'en convie, Je me remets entier sous ta correction: Elle est ici l'effet de ta dilection.

620

Et de ta haine en l'autre vie.

Tu sais, et mieux que moi, quelles impressions Me peuvent avancer en ton divin service, Et combien est puissante à dissiper 1 le vice L'aigreur des tribulations.

625

Fais-moi n'estimer rien en toute la nature Que ce qui devant toi conserve quelque prix; Fais-moi ne rien blâmer que ce qu'à tes mépris Expose sa propre souillure.

630

Fais-moi fuir qui m'encense, ou ne le regarder Que comme un abuseur qui séduit ce qu'il loue, Un insirme insolent qui d'un foible se joue, Un aveugle qui veut guider.

635

La louange mal due aussi bien n'est qu'un conte Que le peu de mérite en soi-même dédit, Et qui donne au dehors beaucoup moins de crédit Qu'au dedans il ne fait de honte.

<sup>1.</sup> On lit dans l'Imitation : dérouiller, au lieu de dissiper. Ce vers aurait da être indiqué dans les variantes.

650

# XXII. Livre III, chapitre LII1.

## AVEU DE LA PROPRE INDIGNITÉ.

Seigneur, si je m'arrête au peu que je mérite, 640 Je ne puis espérer tes consolations, Ni que du haut du ciel ta secrète visite Daigne adoucir l'aigreur de mes afflictions.

Je n'en fus jamais digne, et lorsque tu me laisses Dénué, pauvre, infirme, impuissant, éperdu, Tu ne fais que justice à mes lâches foiblesses, Et ce plein abandon n'est que ce qui m'est dû.

Je force ma mémoire à retracer ma vie, Et n'y vois que désordre et que déréglement, Qu'une pente au péché honteusement suivie, Qu'une morne langueur pour mon amendement.

Tout confus que je suis de me voir si coupable, Que dirai-je, sinon : « J'ai péché, mon Sauveur, J'ai péché; mais pardonne, et d'un œil pitoyable Regarde un criminel qui demande faveur. »

Car enfin tu ne veux d'une âme ensevelie Dans cette juste horreur que lui fait son péché, Sinon qu'elle s'accuse, et qu'elle s'humilie Sous le saint repentir dont le cœur est touché.

1. Vers 5435-5442, 5471-5474, 5491-5494, et 5499-5502.

# XXIII. Livre III, chapitre LIX 1.

### ACTE DE CONFIANCE EN DIEU.

Seigneur, c'est à toi que j'aspire;

En toi seul est ce que je veux;

Souffre donc qu'après toi je pleure, je soupire,

Et que jusqu'à ce que j'expire,

J'envoie après toi tous mes vœux.

C'est en toi seul que je me fie,

A toi seul j'élève mes yeux;

Dieu de miséricorde, éclaire, fortifie,

Épure, bénis, sanctifie

Mon âme du plus haut des cieux.

Chacun cherche ses avantages;
670
Tu ne regardes que le mien:
C'est pour mon salut seul qu'à m'aimer tu t'engages²,
Que tu calmes tous mes orages,
Que tu me tournes tout en bien.

La rigueur même des traverses,

A pour but mon utilité:

C'est la part des élus; par là tu les exerces,

Et leurs tentations diverses

Sont des marques de ta bonté.

Ton nom n'est pas moins adorable 680 Parmi les tribulations, Et dans leur dureté tu n'es pas moins aimable, Que quand ta douceur ineffable

Vers 6473-6477, 6548-6552, 6488-6507, 6528-6532, et 6558-6567.
 On lit dans l'*Imitation*: « Et c'est pour mon salut qu'à, etc. » Ce vers a été oublié dans les variantes.

Répand ses consolations.

Aussi ne mets-je mon refuge

Qu'en toi mon souverain auteur;

Et de tous mes ennuis quel que soit le déluge,

Hors du sein de mon propre juge

Je ne veux point de protecteur.

Tout ce qui semble ici produire 690 La paix dont on pense jouir, N'est sans toi qu'un éclair si prompt à se détruire, Que le moment qui le fait luire Le fait aussi s'évanouir.

Joins à ta clémence ineffable 695

De ta pitié l'immense effort,

Et ne rejette pas les vœux d'un misérable

Qui traîne un exil déplorable

Parmi les ombres de la mort.

Rassure mon âme alarmée; 700
Et contre la corruption,
Contre tous les périls dont la vie est semée,
Toi qui pour le ciel l'as formée,
Prends-la sous ta protection.

XXIV. Livre IV, chapitre II 1.

### PRÉPARATION A LA COMMUNION.

Je m'approche, Seigneur, plein de la confiance
Que tu veux que je prenne en ta haute bonté:
Je m'approche en malade, avec impatience
De recevoir de toi la parfaite santé.

1. Vers 283-290, 327-334, 343-350, 359-366, et 387-398.

Je cherche en altéré la fontaine de vie; Je cherche en affamé le pain vivifiant; Et c'est sur cet espoir que mon âme ravie Au monarque du ciel présente un mendiant.

710

Mais que dois-je penser à cette table sainte? M'approchant de mon Dieu, de quoi m'entretenir? J'v porte du respect, du zèle, et de la crainte, Et ne le puis assez respecter ni bénir.

715

Je n'ai rien de meilleur ni de plus salutaire, Oue de m'humilier devant ta majesté, Et tenir les veux bas sur toute ma misère, Pour élever d'autant l'excès de ta bonté.

720

Tu viens jusques à moi pour loger en moi-même, Tu m'invites toi-même à ces divins banquets, Où la profusion de ton amour extrême Sert un pain angélique et de célestes mets!

Ce pain, ce mets sacré que tu nous y fais prendre, 725 C'est toi, c'est ton vrai corps, arbitre de mon sort, Pain vivant, qui du ciel as bien voulu descendre Pour redonner la vie aux enfants de la mort.

Qu'en cet effort d'amour tes œuvres admirables

730

Montrent de ta vertu le pouvoir éclatant! Et que ces vérités sont pour nous ineffables, Que ta voix exécute aussitôt qu'on l'entend!

Ta parole jadis sit si tôt toutes choses, Que rien n'en sépara le son d'avec l'effet; Et ta vertu passant dans les secondes causes, A peine l'homme parle, et ton vouloir est fait.

735

Par des transports de joie et de reconnoissance Bénis ton Dieu, mon âme, en ce val de malheurs, Où tu reçois ainsi de sa toute-puissance Un don si favorable à calmer tes douleurs.

740

Sais-tu qu'autant de fois que ton zèle s'élève A prendre du Sauveur le véritable corps, L'œuvre de ton salut autant de fois s'achève, Et de tous ses tourments t'applique les trésors?

Il n'a rien mérité qu'il ne t'y communique; Et comme son amour ne peut rien refuser, Sa bonté toujours pleine et toujours magnifique Est un vaste océan qu'on ne peut épuiser. 745

# XXV. Livre IV, chapitre III.

### PRIÈRE AVANT LA COMMUNION.

Je viens à toi, Seigneur, afin de m'enrichir Des dons surnaturels qu'il te plaît de nous faire; 750 J'en viens chercher la joie, afin de m'affranchir Des longs et noirs chagrins qui suivent ma misère. Comble donc aujourd'hui de solides plaisirs

Ce cœur, ces amoureux desirs,
Que pousse jusqu'à toi ton serviteur fidèle:
Vois les empressements de son humble devoir,
Et ne rejette pas les ardeurs de son zèle,
Qu'un vrai respect prépare à te bien recevoir.

Quiconque en ces bas lieux te reçoit dignement,
Pain vivant, doux repas de l'âme du fidèle,
S'établit un partage au haut du firmament,
Et s'assure un plein droit à la gloire éternelle.
Mais las! que je suis loin d'un état si parfait,

Moi que souvent le moindre attrait

<sup>1.</sup> Vers 411-414, 425-430, 461-470, et 521-530.

Jusque dans le péché traîne sans répugnance, 765 Et qu'une lenteur morne, un sommeil croupissant, Tiennent enveloppé de tant de nonchalance, Qu'à tous les bons desseins je demeure impuissant!

Heureuse mille fois l'âme qui te reçoit, Toi, son espoir unique et son unique maître, Avec tout le respect, et l'amour qu'elle doit A l'excès des bontés que tu lui fais paroître! Est-il bouche éloquente, est-il esprit humain

Qui ne se consumât en vain,
S'il vouloit exprimer toute son allégresse?

Et peut-on concevoir ces hauts ravissements,
Ces avant-goûts du ciel, que ta pleine tendresse
Aime à lui prodiguer en ces heureux moments?

## XXVI. Livre IV, chapitre IV 1.

770

780

785

## AUTRE PRIÈRE AVANT LA COMMUNION.

Préviens ton serviteur par cette douce amorce Que versent dans les cœurs tes bénédictions; Joins à la pureté de leurs impressions Tout ce que le respect a de zèle et de force<sup>2</sup>; Donne-moi les moyens d'approcher dignement

De ton auguste sacrement; Remplis mon sein pour toi d'une céleste flamme, Et daigne m'arracher à la morne lenteur

De l'assoupissement infâme Sous qui m'ensevelit ma propre pesanteur.

Viens, avec tout l'effet de ce don salutaire,

<sup>1.</sup> Vers 551-570, 591-594, 585-590, 601-604, 615-620, et 681-690.

2. Ce vers aurait dû être indiqué dans les variantes de l'Imitation, dans aquelle on lit:

<sup>&</sup>quot; Tout ce que le respect et le zèle ont de force. "

790

800

805

D'une sainte visite aujourd'hui m'honorer; Que je puisse en esprit pleinement savourer Les douceurs qu'enveloppe un si profond mystère; Détache en ma faveur un vif rayon des cieux

Qui fasse pénétrer mes yeux Au fond de cet abîme où tout mon bien s'enferme; 795 Et si pour y descendre ils ont trop peu de jour, Fais qu'une foi solide et ferme

En croie aveuglément l'excès de ton amour.

Je vais te recevoir, tu le veux, tu commandes Que mon cœur à ton cœur s'unisse en charité; Porte donc jusqu'à toi ton imbécillité Par un don spécial et des grâces plus grandes. Je crois, et suis tout prêt de signer de mon sang

Que sous ce rond, que sous ce blanc, Véritable Homme-Dieu, tu caches ta présence, Et que ce que les yeux jugent encor du pain

N'en conserve que l'apparence, Qui voile à tous nos sens ton être souverain.

Quels souhaits dans nos maux peut former la pensée, Que ne puisse remplir un si grand sacrement?

810

B'où pouvons-nous attendre un tel soulagement,
Ou pour le corps malade, ou pour l'âme blessée?

C'est par lui que la grâce avance à gros torrents,

Et que sur les vices mourants S'affermit la vertu que lui-même il fait naître; 815 C'est par lui que la foi plus fortement agit,

Que l'espérance a de quoi croître, Et que la charité s'enslamme et s'élargit.

Tu vois ce qui me manque, ô Sauveur adorable, Doux Jésus, bonté seule en qui j'ose espérer : 820 Supplée à mes défauts, et daigne réparer Ce que détruit en moi la langueur qui m'accable. Tu t'en es fait toi-même une amoureuse loi,

Quand nous appelant tous à toi, Ta bouche toute sainte a bien voulu nous dire1: 825 « Accourez tous à moi, vous dont sous les travaux Le cœur incessamment soupire, Et je soulagerai la grandeur de vos maux. »

# XXVII. Livre IV, chapitre 1x2.

OBLATION DE SOI-MÊME A DIEU EN LA COMMUNION.

Et le ciel, et la terre, et tout ce qu'ils contiennent, Leurs effets, leurs vertus à jamais t'appartiennent : 830 Tout est à toi, Seigneur, tout marche sous ta loi, Et je m'y viens offrir en volontaire hostie, Moi qui de ce grand tout suis<sup>3</sup> la moindre partie, Pour être par cet offre 4 encor mieux tout à toi.

Dans la simplicité d'un cœur qui te réclame, 835 Je t'offre tout entiers et mon corps et mon âme; J'en fais un saint hommage à tes commandements; J'offre à tes volontés un serviteur fidèle En sacrifice pur de louange immortelle, Et réunis en toi tous mes attachements. 840

Après tant de péchés, que ferois-je autre chose? Je vois que leur excès à ta rigueur m'expose, Ou'il arme contre moi ta juste inimitié: Que puis-je donc, mon Dieu, pour t'arracher les armes 3, Que t'avouer ma faute, et fondant tout en larmes,

1. Évangile de saint Matthieu, chapitre XI, verset 28.

2. Vers 1022-1033, 1058-1063, 1082-1099, et 1136-1147.

4. Voyez la note i de la page 629 du tome VIII.

<sup>3.</sup> On lit fais, au lieu de suis, dans l'Imitation : ce vers aurait dû figurer dans les variantes.

<sup>5.</sup> Ce vers a été omis dans les variantes de l'Imitation, laquelle porte : ó Dieu, pour mon Dieu.

Implorer à genoux l'excès de ta pitié?

Je sais, Seigneur, je sais, pour grand que soit mon crime, Que ta miséricorde est un profond abîme; Je me résigne entier à son immensité: N'agis que suivant elle, et lorsque ta justice Pressera ton courroux de hâter mon supplice, Laisse-lui fermer l'œil sur mon iniquité.

Souffre que je te fasse, en ce divin mystère,
L'offre de tout le bien que jamais j'ai pu faire,
Quoique tout imparfait et de peu de valeur,
Quoique ces actions soient en si petit nombre,
Qu'à peine du vrai bien elles font voir une ombre
Dont les informes traits n'ont aucune couleur.

Donne-leur ce qui manque à leur foible teinture;
Corrige, sanctifie, agrée, achève, épure;
Fais-les de jour en jour aller de mieux en mieux:
Comble-les d'une grâce en vertus si fertile,
Que cet homme chétif, paresseux, inutile,
Trouve une heureuse fin qui le conduise aux cieux.

Arrache de nos cœurs cette indigne semence
D'envie et de soupçons, de colère et d'offense,
Tout ce qui peut nourrir la contestation,
Tout ce qui peut blesser l'amitié fraternelle,
Et par une chaleur à tes ordres rebelle
Éteindre le beau feu de la dilection.

870

Prends, Seigneur, prends pitiéde ceux qui la demandent;
Fais un don de ta grâce aux pécheurs qui l'attendent;
Dans nos pressants besoins laisse-nous l'obtenir;
Et rends-nous tels enfin que notre âme ravie
En puisse dignement jouir durant la vie,
875
Et dans le ciel un jour à jamais t'en bénir.

#### XXVIII. Livre IV, chapitre XIII1.

UNION A DIEU EN LA COMMUNION.

Qui me la donnera, Seigneur, Cette joie où mon âme aspire, De pouvoir seul à seul te montrer tout mon cœur, Et de jouir de toi comme je le désire?

880

Je te dirai tout mon secret. Tu me diras le tien de même, Tel qu'un ami s'explique avec l'ami discret, Tel qu'un amant fidèle entretient ce qu'il aime.

Quand viendra-t-il, cet heureux jour, Ce moment tout beau, tout céleste, Qu'absorbé tout en moi par un parfait amour, Je m'oublîrai moi-même et fuirai tout le reste?

885

Viens en moi, tiens-toi tout en moi; Souffre à tes bontés adorables De nous faire à jamais cette amoureuse loi, Ou'à jamais cet amour nous rende inséparables.

890

Seigneur, que ton esprit est doux! Que pour tes enfants il est tendre! Et que c'est les aimer que de les nourrir tous De ce pain que du ciel tu fais pour eux descendre!

895

Un Dieu venir jusqu'en nos cœurs! De sa chair propre nous repaître! O grâce inexplicable! ô célestes faveurs! Par quels dignes présents puis-je le reconnoître?

900

<sup>1</sup> Vers 1678-1681, 1686-1689, 1698-1705, 1718-1721, et 1734-1757.

Que te rendrai-je, ô Dieu tout bon, Après ce trait d'amour immense? Que pourrai-je trouver de quoi te faire un don Qui puisse tenir lieu de quelque récompense?

Je l'ai, mon Dieu, j'ai ce de quoi

Te faire une agréable offrande;

Je n'ai qu'à me donner de tout mon cœur à toi,

Et je te rendrai tout ce qu'il faut qu'on te rende.

Oui, c'est là tout ce que tu veux
Pour cette faveur infinie.

Seigneur, que d'allégresse animera mes vœux,
Quand je verrai mon âme avec toi bien unie!

D'un ton amoureux et divin

Tu me diras lors à toute heure:

« Si tu veux avec moi vivre jusqu'à la fin,

Avec toi jusqu'au bout je ferai ma demeure. »

Et je te répondrai soudain :
« Si tu m'en veux faire la grâce,
Seigneur, c'est de ma part mon unique dessein;
Fais que d'un nœud si beau jamais je ne me lasse¹. » 920

XXIX. Livre IV, chapitre xv12.

POUR REPRÉSENTER A DIEU TOUS NOS BESOINS EN LA COMMUNION.

Source de tous les biens où nous devons prétendre,

1. Ce vers est ainsi construit dans l'Imitation:
Fais que d'un si beau nœud jamais je ne me lasse.
On a omis d'indiquer cette variante au tome VIII.
2. Vers 1933-1940, 1969-1976, et 1981-1996.

Dissipe mes glaçons par cette heureuse flamme
Qu'allume ton amour,
Et sur l'aveuglement qui règne dans son âme
Répands un nouveau jour.

De la terre pour moi rends les douceurs amères, Quoi qu'on m'y puisse offrir; Mêle aux sujets d'ennui, mêle aux succès contraires 935 Les plaisirs de souffrir.

Élève tout mon cœur au-dessus du tonnerre;
Fixe-le dans les cieux;
Et ne le laisse plus divaguer sur la terre
Vers ce qui brille aux yeux.

940

925

930

Sois l'unique douceur, sois l'unique avantage Qui le puisse arrêter; Sois seul toute la viande et seul tout le breuvage Qu'il se plaise à goûter.

Deviens tout son amour, toute son allégresse,
Tout son bien, tout son but;
Deviens toute sa gloire et toute sa tendresse,
Comme tout son salut.

Daigne ensin, ô mon Dieu, par ta bonté suprême

A tel point l'enslammer,

Qu'il s'embrase, consume et transforme en toi-même

A force de t'aimer.

## XXX. Livre IV, chapitre xvII1.

#### SOUHAITS AMOUREUX AVANT LA COMMUNION.

Avec tous les transports dont est capable une âme,
Avec toute l'ardeur d'une céleste flamme,
Avec tous les élans d'un zèle affectueux,
555
Et les humbles devoirs d'un cœur respectueux,
Je souhaite approcher de ta divine table,
J'y souhaite porter cet amour véritable,
Cette ferveur sincère et ces fermes propos
Qu'y portèrent jadis tant d'illustres dévots,
Tant d'élus, tant de saints, dont la vie exemplaire
Sut le mieux pratiquer le grand art de te plaire.

Oui, mon Dieu, mon seul bien, mon amour éternel,
Tout chétif que je suis, tout lâche et criminel,
Je veux te recevoir avec autant de zèle
Que jamais de tes saints ait eu le plus fidèle,
Et je souhaiterois qu'il fût en mon pouvoir
D'en avoir encor plus qu'il n'en put² concevoir.

Je sais qu'à ses desirs en vain mon cœur s'excite :
Ils passent trop sa force et son peu de mérite;
Mais tu vois sa portée, il va jusques au bout :
Il t'offre ce qu'il a comme s'il avoit tout,
Comme s'il avoit seul en sa pleine puissance
Ces grands efforts d'amour et de reconnoissance,
Comme s'il avoit seul tous les pieux desirs
Qui d'une âme épurée enflamment les soupirs,
Comme s'il avoit seul toute l'ardeur secrète,

1. Vers 2017-2046, 2091-2100, et 2105-2116.

<sup>2.</sup> Il y a pût, avec un accent circonflexe, dans l'édition originale des Prières chrétiennes, et dans la plupart des éditions de l'Imitation; mais il nous semble que le sens veut put à l'indicatif, et c'est la leçon que nous avons adoptée, aussi bien au tome VIII qu'ici.

Tous les profonds respects d'une vertu parfaite.

Si ce qu'il t'offre est peu, du moins c'est tout son bien : C'est te donner beaucoup, que ne réserver rien. 980 Qui de tout ce qu'il a te fait un plein hommage, T'offriroit beaucoup plus, s'il pouvoit davantage.

J'ajoute donc au peu qu'il m'est permis d'avoir
Tout ce que tes dévots en peuvent concevoir,
Ces entretiens secrets, ces ferveurs extatiques 985
Où seul à seul toi-même avec eux tu t'expliques,
Ces lumières d'en haut qui leur ouvrent les cieux,
Ces claires visions pour qui l'âme a des yeux,
Ces amas de vertus, ces concerts de louanges
Que les hommes sur terre et dans le ciel les anges, 990
Que toute créature enfin, pour tes bienfaits,
Et te rend chaque jour, et te rendra jamais.

Reçois de moi ces vœux d'allégresse infinie,
Ces desirs que partout ta bonté soit bénie,
Ces vœux justement dus à ton infinité,
Ges vœux justement dus à ton infinité,
Ges desirs que tout doit à ton immensité:
Je te les rends, Seigneur, et je te les veux rendre,
Tant que de mon exil le cours pourra s'étendre,
Chaque jour, chaque instant, devant tous, en tous lieux.
Puisse tout ce qu'il est d'esprits saints dans les cieux,
Puisse tout ce qu'il est en terre de fidèles,
Te rendre ainsi que moi des grâces éternelles,
Te bénir avec moi de l'excès de tes biens,
Et joindre avec ferveur tous leurs desirs aux miens!

# LES HYMNES

DU

BRÉVIAIRE ROMAIN



# PREMIÈRE PARTIE.

# HYMNES

# POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE.

## POUR LES DIMANCHES.

(Depuis l'octave de l'Épiphanie jusques au Carême, et depuis le mois d'octobre jusques à l'Avent.)

#### A MATINES.

En ce jour, le premier qu'ait vu briller la terre, Ce jour où du néant Dieu tira l'univers, Ce grand jour que choisit ce maître du tonnerre Pour terrasser la mort et briser tous nos fers,

## PARS PRIMA.

# HYMNI

PRO SINGULIS DIEBUS HEBDOMADÆ.

#### PRO DOMINICIS.

(Ab octava Epiphaniæ ad Quadragesimam, et a mense octobri ad Adventum.)

AD MATUTINUM.

Primo dierum omnium, Quo mundus exstat conditus Vel quo resurgens Conditor Nos morte victa liberat,

CORNEILLE. IX

Aux langueurs du sommeil dérobons nos paupières, 5 Développons du lit nos membres engourdis, Et cherchant dans la nuit la source des lumières, Suivons ce qu'un prophète a pratiqué jadis.

Prions ce créateur de toute la nature Qu'il écoute nos vœux, qu'il nous tende la main; Et qu'ayant épuré nos cœurs de toute ordure, Cette main nous élève au bonheur souverain;

Que quiconque amoureux de sa gloire divine L'exalte en ces moments les plus sacrés du jour, Quiconque y donne un temps qu'au repos on destine, 15 En ait pour digne prix les dons de son amour.

Nous t'en conjurons tous, vive clarté du Père, Écarte de nos cœurs ce qui les peut blesser; Bannis de nos desirs ce qui peut te déplaire, Et de nos actions ce qui peut t'offenser.

> Pulsis procul torporibus, Surgamus omnes ocius, Et nocte quæramus, pium Sicut prophetam novimus;

20

Nostras preces ut audiat, Suamque dextram porrigat, Et expiatos sordibus Reddat polorum sedibus;

Ut quique sacratissimo Hujus diei tempore Horis quietis psallimus, Donis beatis muneret.

Jam nunc, paterna claritas Te postulamus affatim, Absit libido sordidans, Et omnis actus noxius.

3 0

Que jamais rien d'impur, que jamais rien de sale Ne tache le dehors, ne souille le dedans; Et que jamais l'ardeur d'une flamme brutale N'ait de quoi nous livrer à des feux plus ardents.

Daigne, Sauveur bénin, effacer de nos âmes

Tout ce qui fait rougir le front des vrais chrétiens;

Et sur les traits biffés de ces marques infâmes

Grave tout ce qui mène au séjour des vrais biens.

Que dégagés ainsi des passions charnelles, Reçus de ton empire au sacré célibat, Comme osent l'espérer tes serviteurs fidèles, De ta gloire à jamais nous bénissions l'éclat.

Accordez cette grâce à nos humbles prières<sup>1</sup>, Père incompréhensible, Homme-Dieu Jésus-Christ,

> Ne fæda sit vel lubrica Compago nostri corporis, Per quam Averni ignibus Ipsi crememur acrius.

Ob hoc, Redemptor, quæsumus Ut probra nostra diluas, Vitæ perennis commoda Nobis benigne conferas;

Quo carnis actu exules, Effecti ipsi cœlibes, Ut præstolamur cernui, Melos canamus gloriæ.

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice,

<sup>1.</sup> Les mêmes strophes finales reviennent souvent dans le Bréviaire romain. Corneille, comme nous l'avons déjà vu faire dans la version des hymnes de l'office et des psaumes, se règle sur le mètre, pour modifier ou répéter sa traduction. Voyez ci-après, p. 634 et 635.

35

5

10

Qui régnez l'un et l'autre au séjour des lumières, Où sans fin avec vous règne le Saint-Esprit.

#### A LAUDES.

De ce vaste univers créateur immuable, Qui gouvernez la course et des jours et des nuits, Et variez leurs temps par l'ordre invariable Dont la diversité soulage nos ennuis,

Le messager du jour commence votre éloge : Ce vigilant oiseau par ses chants nous instruit, Sa voix aux voyageurs dans l'ombre sert d'horloge, Et sépare à grands cris la nuit d'avec la nuit.

Il prend un soin exact d'éveiller le Phosphore<sup>1</sup>: Il l'invite à chasser les ténèbres des cieux,

> Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

> > AD LAUDES.

Æterne rerum conditor, Noctem diemque qui regis, Et temporum das tempora, Ut alleves fastidium.

Præco diei jam sonat, Noctis profundæ pervigil, Nocturna lux viantibus, A nocte noctem segregans.

Hoc excitatus Lucifer Solvit polum caligine;

<sup>1.</sup> Phosphorus, en grec Φωσφόρος, a été employé par Martial (livre VIII, rpigramme xxi, vers i) dens le sens de Lucifer. « l'étoile du matin. »

Menace le voleur du retour de l'aurore, Lui fait eacher sa proie et redouter nos yeux.

Du nocher à ses cris la vigueur se rappelle; Les vagues de la mer roulent moins fièrement; Pierre se reconnoît pour disciple infidèle, Et par des pleurs amers lave son reniement.

15

Levons-nous sans tarder, entendons sans remise Ce qu'il nous dit si haut dès son premier réveil; Sa voix a convaincu le prince de l'Église, Sa voix aux paresseux reproche le sommeil.

2.0

Nous sentons à ses chants renaître l'espérance; Le malade en reçoit un rayon de santé, Le glaive du brigand nous laisse en assurance, La foi vive succède à l'infidélité.

Que par toi de nos cœurs la guérison s'achève :

25

Hoc omnis erronum chorus Viam nocendi descrit.

Hoc nauta vires colligit, Pontique mitescunt freta; Hoc ipsa petra Ecclesiæ Canente culpam diluit.

Surgamus ergo strenue, Gallus jacentes excitat, Et somnolentos increpat; Gallus negantes arguit.

Gallo canente, spes redit, Ægris salus refunditur, Mucro latronis conditur, Lapsis fides revertitur.

Jesu, labantes respice,

## 454 HYMNES POUR LES DIMANCHES.

De tes yeux, doux Sauveur, il n'y faut qu'un seul trait : Regarde le pécheur, sa chute se relève; Fais-lui verser des pleurs, il n'a plus de forfait.

Éclaire tous nos sens de ta propre lumière, Dissipe le sommeil dont ils sont accablés; Qu'en nos concerts ta gloire à jamais la première Puisse acquitter des vœux tant de fois redoublés!

30

35

Gloire au Père éternel! gloire au Fils ineffable! Gloire toute pareille à l'Esprit tout divin! Gloire à leur unité, dont l'essence adorable Règne sans borne aucune, et régnera sans fin!

## POUR LES DIMANCHES.

(Depuis l'octave du saint sacrement jusqu'au mois d'octobre.)

A MATINES.

Levons-nous dans la nuit, coupons-la par nos veilles,

Et nos videndo corrige: Si respicis, lapsi stabunt, Fletuque culpa solvitur.

Tu lux refulge sensibus, Mentisque somnum discute; Te nostra vox primum sonet, Et vota solvamus tibi.

Deo patri sit gloria, Ejusque soli Filio. Cum Spiritu Paraelito, Et nunc et in perpetuum.

#### PRO DOMINICIS.

(Ab octava corporis Christi ad kalendas octobris.)

AD MATUTINUM.

Nocte surgentes vigilemus omnes,

Faisons-la résonner de nos plus doux accords; Et pour chanter d'un Dieu les plus hautes merveilles, Unissons nos efforts.

Joignons aux voix des saints une sainte harmonie, Qui mérite une entrée en ces brillants palais Où l'on goûte avec eux le bonheur d'une vic Qui ne finit jamais.

Daigne nous l'accorder la sagesse profonde De cette essence unique en trois divins suppôts, Dont la gloire remplit de l'un et l'autre monde Les plus vastes enclos.

A LAUDES.

Des ombres de la nuit l'épaisseur affoiblie Va céder de l'aurore à l'éclat renaissant :

> Semper in psalmis, meditemur, atque Viribus totis Domino canamus Dulciter hymnos,

Ut pio regi pariter canentes, Cum suis sanctis mereamur aulam Ingredi cœli, simul et beatam Ducere vitam.

Præstet hoc nobis Deitas beata Patris, ac Nati, pariterque sancti Spiritus, cujus reboat in omni Gloria mundo.

AD LAUDE .

Ecce jam noctis tenuatur umbra, Lucis aurora rutilans coruscat : Il est temps que des corps la vigueur rétablie Se voue au Tout-Puissant.

Supplions sa pitié d'accepter notre hommage, D'écarter la langueur, d'affermir la santé; Et qu'un Dieu, pour nous rendre au céleste héritage, D'un père ait la bonté.

5

10

Daigne nous l'accorder la sagesse profonde De cette essence unique en trois divins suppôts, Dont la gloire remplit de l'un et l'autre monde Les plus vastes enclos.

## A PRIME.

Les astres et la nuit à l'aurore ont fait place :
Supplions un Dieu tout-puissant
Que durant tout le cours du soleil qui les chasse,
Nous ne portions nos mains à rien que d'innocent,

Nisibus totis rogitemus omnes Cunctipotentem,

Ut Deus nostri miseratus, omnem Pellat angorem<sup>1</sup>, tribuat salutem, Donet et nobis pietate Patris Regna polorum.

Præstet hoc nobis Deitas beata Patris, ac Nati, pariterque sancti Spiritus, cujus reboat in omni Gloria mundo.

#### AD PRIMAM.

Jam lucis orto sidere, Deum precemur supplices, Ut in diurnis actibus Nos servet a nocentibus.

<sup>1.</sup> Il y a languorem dans le Bréviaire romain, et c'est ce mot que Corneille a rendu.

15

Qu'il tienne à notre langue une bride sévère, Qu'il lui fasse horreur des débats; Qu'il daigne ouvrir nos yeux à sa sainte lumière, Qu'il daigne les fermer à tous les vains appas.

Que le fond de nos cœurs, sans tache et sans ordure, Repousse tous les faux plaisirs; Que la sobriété dompte de la nature Le plus rebelle orgueil et les plus fiers desirs.

Qu'il nous mette en état qu'au bout de la journée, Quand la nuit reprendra son tour, Dans cette pureté qu'il nous aura donnée, Nous chantions à sa gloire un cantique d'amour.

Gloire au Père éternel! gloire au Fils inessable!

Linguam refrenans temperet, Ne litis horror insonet; Visum fovendo contegat, Ne vanitates hauriat.

Sint pura cordis intima, Absistat et vecordia; Carnis terat superbiam Potus cibique parcitas:

Ut cum dies abscesserit, Mundumque horror cinxerit<sup>1</sup>, Mundi per abstinentiam Ipsi canamus gloriam.

Deo patri sit gloria,

1. Au lieu de ce vers, que nous retrouverons aux laudes de l'Avent (ciaprès, p. 493), on lit dans le Bréviaire romain:

Noctemque sors reduxerit;

et c'est plutôt cette leçon que Corneille paraît avoir traduite.

# 458 HYMNES POUR LES DIMANCHES.

Gloire à l'Esprit saint et divin! Gloire à leur unité, dont l'essence immuable Règne sans borne aucune, et régnera sans fin!

#### A TIERCE.

20

10

Pur amour, Esprit saint, qui n'êtes qu'une essence Avecque le Père et le Fils, Daignez par une prompte et bénigne influence Verser du haut du ciel vos dons dans nos esprits.

Que nos bouches, nos cœurs, et nos sens, et nos forces, Rendent gloire à leur souverain; Que de la charité les brillantes amorces Par un ardent exemple embrasent le prochain.

Que le Père et le Fils accordent cette grâce A l'humble ferveur de nos vœux,

> Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

### AD TERTIAM.

Nunc sancte nobis Spiritus, Unum Patri cum Filio, Dignare promptus ingeri Nostro refusus pectori.

Os, lingua, mens, sensus, vigor, Confessionem personent; Flammescat igne charitas, Accendat ardor proximos.

Præsta, Pater piissime Patrique compar unice, Eux qui règnent sans fin dans cet immense espace Que remplit l'Esprit saint, qui n'est qu'un avec eux.

## A SEXTE.

Gouverneur tout-puissant de cette masse entière, Dieu, par qui chaque heure a son tour, Qui dépars au matin l'éclat de la lumière, Et gardes la chaleur pour le plus haut du jour,

Éteins ces feux trop vifs d'où naissent les querelles; 5 Chasse toute nuisible ardeur; Donne au corps la santé, l'effet aux vœux fidèles, La sainte joie à l'âme, et le vrai calme au cœur.

Que le Père et le Fils accordent cette grâce
A l'humble ferveur de nos vœux,

Eux qui règnent sans fin dans cet immense espace
Que remplit l'Esprit saint, qui n'est qu'un avec eux.

Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

AD SEXTAM.

Rector potens, verax Deus, Qui temperas rerum vices, Splendore mane instruis, Et ignibus meridiem,

Extingue flammas litium; Aufer calorem noxium; Confer salutem corporum, Veramque pacem cordium.

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

## A NONE.

5

Immuable vigueur qui soutiens toutes choses, Qu'à toutes on voit présider, Qui de tous les moments absolument disposes, Les fais s'entre-produire et s'entre-succéder,

Donne un soir éclairé, qui fermant notre vie Nous ouvre un tranquille avenir, Où pour prix d'une course heureusement finie Nous trouvions une gloire à ne jamais finir.

Que le Père et le Fils accordent cette grâce

A l'humble ferveur de nos vœux,

Eux qui règnent sans fin dans cet immense espace

Que remplit l'Esprit saint, qui n'est qu'un avec eux.

#### AD NONAM.

Rerum Deus tenax vigor, Immotus in te permanens, Lucis diurnæ tempora Successibus determinans,

Largire clarum vespere, Quo vita nusquam decidat, Sed præmium mortis sacræ. Perennis instet gloria.

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum. A VÊPRES.

Père et maître de la lumière, etc.1.

### A COMPLIES.

En ces derniers moments du jour qui nous éclaire, etc.2.

(Ces hymnes à Prime, Tierce, Sexte, None et Complies, se disent tous les jours de l'année.)

# POUR LE LUNDI.

#### A MATINES.

Seigneur, par le sommeil nos forces réparées Du lit dédaignent les douceurs :

AD VESPERAS.

Lucis creator optime, etc.3.

AD COMPLETORIUM.

Te lucis ante terminum, etc.4.

(Hi hymni ad Primam, Tertiam, Sextam, Nonam, et Completorium dicuntur singulis dicbus anni.)

#### FERIA 2.

AD MATUTINUM.

Somno refectis artubus. Spreto cubili surgimus:

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 319. - 2. Voyez ci-dessus, p. 335.

<sup>3.</sup> Voyez ci-dessus, p. 318. — 4. Voyez ci-dessus, p. 334.

10

1.5

Entends, des voûtes azurées, Et le concert des voix, et le zèle des cœurs.

Que ton nom le premier sorte de notre bouche, Que notre ardeur n'aille qu'à toi, Qu'aucun autre objet ne la touche : Sois son premier souci, sois son dernier emploi.

Qu'aux naissantes clartés l'ombre s'évanouisse; Que la nuit se cache à son tour; Que les désordres qu'elle glisse Se dissipent comme elle aux approches du jour.

Épure nos esprits, efface tous nos crimes;

Que dégagés de tous forfaits

Nous chantions tes bontés sublimes,

Ici durant la vie, au ciel à tout jamais.

Daignez, Père éternel, nous faire cette grâce;

Nobis, Pater, canentibus Adesse te deposcimus.

Te lingua primum concinat, Te mentis ardor ambiat, Ut actuum sequentium Tu, sancte, sis exordium.

Cedant tenebræ lumini, Et nox diurno sideri, Ut culpa quam nox intulit Lucis labascat munere.

Precamur idem supplices, Noxas ut omnes amputes, Et ore te canentium Lauderis in perpetuum.

Præsta, Pater piissime,

Et vous, Homme-Dieu Jésus-Christ, Qui régnez dans l'immense espace Où comme vous et lui règne le Saint-Esprit.

20

## A LAUDES.

Splendeur de la gloire du Père, Dont tu tires l'éclat que tu rends à ton tour; Clarté de la clarté, source de la lumière, Jour de qui les rayons illuminent le jour;

Vrai soleil, répands dans nos âmes De cet éclat divin les rayons tous-puissants; Verse du Saint-Esprit les plus brillantes flammes Sur les gouffres obscurs où s'abîment nos sens.

5

Nous réclamons aussi ton aide, Père de qui la gloire est sans borne et sans fin, Père de qui la grâce est le puissant remède

1 0

Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

AD LAUDES.

Splendor paternæ gloriæ, De luce lucem proferens; Lux lucis, et fons luminis, Diem dies illuminans;

Verusque sol illabere, Micans nitore perpeti; Jubarque sancti Spiritus Infunde nostris sensibus.

Votis vocemus et Patrem, Patrem perennis gloriæ, Patrem potentis gratiæ: Qui seul de tous nos maux dissipe le venin.

Père éternel, Père ineffable, Affermis nos vertus, confonds nos envieux; Change en prospérité tout ce qui nous accable, Guide nos actions dans la route des cieux.

Préside à toutes nos pensées,
Forme en nous un corps chaste et fidèle à son Dieu;
Fais que de notre foi les ardeurs empressées
A la fraude jamais ne laissent aucun lieu.

Que la foi soit notre breuvage, Que pour viande en tous lieux nous ayons Jésus-Christ : Qu'une sincère joie y goûte l'avantage De cette sobre ivresse où s'épure l'esprit.

Que ce jour ne soit qu'allégresse : Qu'il ait pour son matin une sainte pudeur, 25

15

Culpam releget lubricam.

Confirmet actus strenuos, Dentes retundat invidi, Casus secundet asperos, Donet gerendi gratiam.

Mentem gubernet et regat, Casto, fideli corpore; Fides calore ferveat, Fraudis venena nesciat.

Christusque nobis sit cibus, Potnsque noster sit fides : Læti bibamus sobriam Ebrietatem spiritus.

Lætus dies hic transeat: Pudor sit ut diluculum, Pour midi cette foi qui t'adore sans cesse, Et dont aucun couchant n'ensevelit l'ardeur.

L'aurore déjà nous éclaire:
Puissent avec l'aurore éclairer nos esprits,
Et le Fils qui se voit tout entier en son père,
Et le Père qui vit tout entier en son fils!

**3** o

Gloire à ce Père inconcevable! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Gloire à leur unité, dont l'essence immuable Règne sans borne aucune, et régnera sans fin!

3 **5** 

## A VÉPRES.

Immense auteur du ciel, qui pour te mieux répondre Des êtres où tu fis entrer chaque élément, En divisant les eaux qui pouvoient les confondre, Entre elles pour barrière as mis le firmament;

> Fides velut meridies, Crepusculum mens nesciat.

Aurora cursus provehit: Aurora totus prodeat. In Patre totus Filius, Et totus in Verbo Pater.

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

AD VESPERAS.

Immense cœli conditor, Qui mixta ne confunderent, Aquæ fluenta dividens, Cœlum dedisti limitem,

CORNEILLE. IX

15

20

Qui là-haut affermis un fond aux mers célestes, Et rangeas par ruisseaux les nôtres au-dessous, De crainte que du feu les ravages funestes Ne pussent dissiper un séjour fait pour nous:

Verse dans tous nos cœurs une grâce fidèle, Dont le secours propice ait toujours à durer; Empêche que l'effet d'une fraude nouvelle Sous une vieille erreur ne nous puisse atterrer.

Fais que la foi nous donne une lumière sainte, Et nous imprime en l'âme à tel point sa clarté, Que jamais vain appas n'y porte aucune atteinte, Jamais ne l'embarrasse aucune fausseté.

Accordez cette grâce à nos humbles prières, Père incompréhensible, Homme-Dieu Jésus-Christ, Qui régnez l'un et l'autre au séjour des lumières, Où sans fin avec vous règne le Saint-Esprit,

> Firmans locum cœlestibus, Simulque terræ rivulis, Ut unda flammas temperet, Terræ solum ne dissipent:

Infunde nunc, piissime, Donum perennis gratiæ, Fraudis novæ ne casibus Nos error atterat vetus.

Lucem fides inveniat; Sic luminis jubar ferat, Ut vana cuncta terreat Hanc falsa nulla comprimant.

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omme sæculum.

## POUR LE MARDI.

## A MATINES.

Lumière qui n'es qu'une avec celle du Père, Jour du jour, clarté des clartés, Nos chants rompent la nuit par une humble prière : Assiste-nous par tes bontés.

Écarte loin de nous les ténèbres coupables,
Chasse les troupes de l'enfer,
Et ce que le sommeil a de langueurs capables
D'abattre un cœur, d'en triompher.

Prends, Seigneur, prends pour nous une telle indulgence,
Rends-toi si propice aux croyants,
Qu'ils puissent obtenir de ta magnificence
Les dons que demandent leurs chants.

Que le Père et le Fils accordent cette grâce

## FERIA 3.

AD MATUTINUM.

Consors paterni luminis, Lux ipse lucis et dies, Noctem canendo rumpimus : Assiste postulantibus.

Aufer tenebras mentium, Fuga catervas dæmonum, Expelle somnolentiam, Ne pigritantes obruat.

Sic, Christe, nobis omnibus Indulgeas credentibus, Ut prosit exorantibus, Quod præcinentes psallimus.

Præsta, Pater piissime,

A l'humble ferveur de nos vœux, Eux qui règnent sans fin dans cet immense espace Où l'Esprit saint règne avec eux.

A LAUDES.

15

10

Le messager du jour au réveil nous convie : Sur notre âme Jésus fait un pareil effort, Et l'arrachant lui-même au frère de la mort, La rappelle à la vie.

« Quittez, quittez ces lits où règne la paresse (C'est ce qu'au fond des cœurs il crie à haute voix); Veillez, tenez ces cœurs chastes, sobres et droits : J'approche, et le temps presse. »

Répondons à sa voix avec une foi vive, Avec des pleurs, des vœux, de la sobriété; Faisons que le sommeil cède à la pureté D'une ardeur attentive.

> Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

> > AD LAUDES.

Ales diei nuntius Lucem propinquam præcinit, Nos excitator mentium, Jam Christus ad vitam vocat.

Auferte, clamat, lectulos Ægro sopore desides, Castique, recti, ac sobrii Vigilate, jam sum proximus.

Jesum ciamus vocibus, Flentes, precantes, sobrii; Intenta supplicatio Dormire cor mundum vetat. Dissipes-en, Seigneur, les vapeurs infidèles; Romps ces honteux liens dont nous charge la nuit, Et répands sur l'horreur du vieux péché détruit 15 Des lumières nouvelles.

Gloire au Père éternel, tout bon, tout saint, tout sage! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin, Qui procédant des deux règne avec eux sans fin,

Et veut pareil hommage!

## A VÊPRES.

Toi qui créas la terre, et qui l'as enrichie Par l'ordre fécond de ta voix, Des eaux qui la couvroient toi qui l'as affranchie, Pour la rendre immobile et ferme sur son poids;

Toi qui lui fis tirer du sein de la nature Le germe des fleurs et des fruits, Et nous daignas ensuite offrir pour nourriture

> Tu, Christe, somnum discute, Tu rumpe noctis vincula, Tu solve peccatum vetus, Novumque lumen ingere

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito Et nunc et in perpetuum.

#### AD VESPERAS.

Telluris ingens conditor, Mundi solum qui eruens, Pulsis aquæ molestiis, Terram dedisti immobilem,

Ut germen aptum proferens, Fulvis decora floribus, Fecunda fructu sisteret, Les herbes et les grains de ce germe produits :

Daigne guérir, Seigneur, ce qu'une indigne flamme Forme d'ulcères en nos cœurs, 10 Fais renaître ta grâce au milieu de notre âme, Pour noyer nos péchés dans un torrent de pleurs.

Que cette âme avec joie à tes lois obéisse, Sans s'échapper vers rien de mal; Qu'elle-même par toi de tous biens se remplisse, Et n'y mêle jamais aucun poison fatal.

15

Que le Père et le Fils accordent cette grâce A l'humble ferveur de nos vœux, Eux qui règnent sans fin en¹ cet immense espace Où règne l'Esprit saint, qui n'est qu'un avec eux.

Pastumque gratum redderet,

Mentis perustæ vulnera Munda virore gratiæ, Ut facta fletu diluat, Motusque pravos atterat.

Jussis tuis obtemperet Nullis malis approximet, Bonis repleri gaudeat, Et mortis actum nesciat.

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

<sup>1.</sup> Partout ailleurs dans ce vers, que nous avons vu plusieurs fois ci-des-

## POUR LE MERCREDI.

#### A MATINES.

Dieu tout bon, Créateur sublime, Sur ceux que tu régis jette un œil paternel; Vois dans quelles langueurs le sommeil les abîme, Et ne les abandonne à rien de criminel.

Nous t'en conjurons, roi de anges, Bannis ce qui peut nuire, et lave ce qui nuit : Nous nous levons exprès pour chanter tes louanges, Et rompons en ton nom les chaînes de la nuit.

Nous élevons les mains et l'âme, Suivant qu'un roi prophète a su nous l'ordonner:

## FERIA 4.

### AD MATUIINUM.

Rerum creator optime, Rectorque noster, aspice, Nos a quiete noxia Mersos sopore libera.

Te, sancte Christe, poscimus, Ignosce tu criminibus:
Ad confitendum surgimus,
Morasque noctis rumpimus.

Mentes manusque tollimus, Propheta sicut noctibus

sus (p. 459, etc.), et que nous retrouverons plus loin (p. 486), Corneille a mis dans, au lieu de en. Il a en outre modifié ici le commencement du vers suivant.

C'est ce que chaque nuit doit une sainte flamme, C'est l'exemple que Paul a pris soin de donner.

Tu vois ce qui fait nos alarmes, Nous t'ouvrons de nos cœurs les plus secrets replis; Ils poussent des sanglots, nos yeux fondent en larmes : Grâce, grâce au péché dont tu nous vois remplis!

Daignez exaucer nos prières, Père incompréhensible, Homme-Dieu Jésus-Christ, Qui régnez l'un et l'autre au séjour des lumières, Où sans fin avec vous règne le Saint-Esprit.

## A LAUDES.

20

Nuit, ténèbres, vapeurs, noir et trouble nuage, Faites place à des temps plus doux :

> Nobis gerendum præcipit, Paulusque gestis censuit.

Vides malum quod gessimus, Occulta nostra pandimus; Preces gementes fundimus: Dimitte quod peccavimus.

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

AD LAUDES.

Nox et tenebræ et nubila, Confusa mundi, et turbida

| HYMNES POUR LE MERCREDI.                                                                                                                                                  | 473 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L'aurore à l'univers fait changer de visage,<br>Jésus-Christ vient, retirez-vous.                                                                                         |     |
| L'ombre dont l'épaisseur enveloppoit le monde<br>Cède aux premiers traits du soleil,<br>Et la couleur revient sur cette masse ronde,<br>Qu'il dore et peint à son réveil. |     |
| Qu'il commence et finisse à son gré sa carrière : Notre unique soleil, c'est toi, Seigneur, toute notre âme adore ta lumière, Nos pleurs et nos chants en font foi.       | 1 ( |
| Le monde sous le fard nous déguise cent choses,<br>Dont tes clartés percent l'abus;<br>Astre toujours naissant, dévoiles-en les causes,<br>Et détrompe nos sens confus.   | 1.5 |
| Louange à tout jamais au Père inconcevable!  (Lux intrat, albescit polus, Christus venit), discedite.  Caligo terræ scinditur, Percussa solis spiculo,                    |     |

Rebusque jam color redit Vultu nitentis sideris.

Te, Christe, solum novimus, Te mente pura et simplici, Flendo et canendo quæsumus, Intende notris sensibus.

Sunt multa fucis illita, Quæ luce purgentur tua; Tu, lux, eoi sideris, Vultu sereno illumina.

Deo Patri sit gloria,

Louange à son Verbe en tout lieu! Louange au Saint-Esprit, ainsi qu'eux ineffable, Qui n'est avec eux qu'un seul Dieu!

A VÉPRES.

2.0

5

10

Dieu tout bon, tout saint et tout sage, Qui d'un feu blanchissant peignis le tour des cieux, Et par un plus parfait ouvrage Les ornas d'un éclat à briller encor mieux;

Qui dans leurs plaines azurées Fis rouler le soleil au quatrième jour, Et par des courses mesurées Fis avancer la lune, et divaguer sa cour;

Qui par ces clartés différentes, Du jour et de la nuit séparant les emplois Donnas à leurs splendeurs errantes

> Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

> > AD VESPERAS.

Cæli Deus sanctissime, Qui lucidum centrum poli Candore pingis igneo, Augens decoro lumine;

Quarto die qui flammeam Solis rotam constituens Lunæ ministras ordinem, Vagosque cursus siderum,

Ut noctibus vel lumini Diremptionis terminum, Primordiis et mensium Le droit de commencer et de finir les mois :

Illumine le cœur des hommes, Bannis-en de la chair les criminels appas, Brise les liens où nous sommes, Et détruis du péché le plus horrible amas.

15

Daignez nous faire cette grâce,
Père incompréhensible, Homme-Dieu Jésus-Christ,
Qui régnez dans l'immense espace
Où sans fin avec vous règne le Saint-Esprit.

20

## POUR LE JEUDI.

A MATINES.

L'épaisseur de la nuit dessous un voile sombre De toute la nature a caché les couleurs :

Signum dares notissimum:

Illumina cor hominum, Absterge sordes mentium, Resolve culpæ vinculum, Everte moles criminum.

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

FERIA 5.

AD MATUTINUM.

Nox atra rerum contegit Terræ colores omnium: Pour exalter ton nom, nos voix en percent l'ombre, Juste juge des cœurs.

Bannis de nos desirs ce vain charme qui passe, Laves-en la souillure, et nous dépars à tous La force d'écarter par l'effet de ta grâce Le péché loin de nous.

Notre âme, qui languit dans la noirceur du crime, Voudroit jusqu'à tes pieds en porter le remords, Et pour monter à toi de cet obscur abîme, Réunit ses efforts.

10

1.5

Que peuvent-ils, Seigneur, si ta bonté n'efface L'épaisse et triste nuit qui lui couvre les yeux? Et comment sans ton aide espérer une place A te voir dans les cieux?

> Nos confitentes poscimus Te, juste judex cordium,

Ut auferas piacula, Sordesque mentis abluas; Donesque, Christe, gratiam, Ut arceantur crimina.

Mens ecce torpet impia, Quam culpa mordet noxia: Obscura gestit tollere, Et te, Redemptor, quærere<sup>1</sup>.

Repelle tu caliginem Intrinsecus quam maxime, Ut in beato gaudeat Se collocari limine.

<sup>1.</sup> Nous substituons la leçon du bréviaire : quærere, à tollere, répété par erreur dans l'édition de 1670.

Ne la refusez pas à nos humbles prières, Père et Fils que jamais le monde ne comprit, Et qui régnez sans fin au séjour des lumières Avec le Saint-Esprit.

20

## A LAUDES.

Le soleil renaissant redore la nature : Laissons évanouir l'indigne aveuglement Qui nous précipita dans l'erreur et l'ordure D'un long et sale égarement.

D'un visage screin recevons sa lumière; Que son éclat nous rende un esprit net et pur : Que la fraude aux discours n'offre plus de matière, Ni la malice rien d'obscur.

Que jamais de la bouche un mensonge ne sorte; Que la main fuie et l'air et l'ombre du péché;

10

5

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

#### AD LAUDES.

Lux eece surgit aurea:
Pallens fatiscat cæcitas
Quæ nosmet in præceps diu
Errore traxit devio.

Hæc lux serenum conferat, Purosque nos præstet sibi: Nihil loquamur subdolum, Volvamus obscurum nihil.

Sic tota decurrat dies, Ne lingua mendax, ne manus, Qu'à rien de criminel le regard ne se porte; Qu'en rien le corps ne soit taché.

Songeons qu'il est là-haut un arbitre sévère, Qui voit tout ce qu'on fait, entend tout ce qu'on dit; Du matin jusqu'au soir que sa justice opère, Que jusque dans l'âme elle lit.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Gloire à leur unité, dont l'essence immuable Règne sans bornes et sans fin!

## A VÊPRES.

20

Seigneur, dont la puissance au vouloir assortie, De ce qu'elle tira du vaste sein des mers, A leurs gouffres profonds rendit une partie,

> Oculive peccent lubrici, Ne noxa corpus inquinet.

Speculator astat desuper, Qui nos diebus omnibus Actusque nostros prospicit, A luce prima in vesperum.

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

AD VESPERAS.

Magnæ Deus potentiæ, Qui ex aquis ortum genus Partim remittis gurgiti,

Et destina le reste à sillonner les airs :

Tu laissas aux poissons leurs ondes pour demeure; 5 Les escadrons ailés s'élevèrent aux cieux; Et d'une même source engendrés à même heure, Ils surent par ton ordre occuper divers lieux.

Donne à tes serviteurs que tes bontés sublimes De ton sang adorable ont lavés dans les flots, Que leurs âmes jamais ne tombent par leurs crimes En l'éternel ennui d'une mort sans repos.

Qu'aucun pour ses péchés abattu de foiblesse, Ou fier de ses vertus jusques à s'en vanter, Ne demeure écrasé sous le joug qui le presse, Ou tombe au précipice en voulant s'exalter.

Accordez cette grâce à nos humbles prières,

Partim levas in aera,

Demersa lymphis imprimens, Subvecta cœlis erigens, Ut stirpe una prodita Diversa rapiant loca:

Largire cunctis servulis Quos mundat unda sanguinis, Nescire lapsus criminum, Nec ferre mortis tædium,

Ut culpa nullum deprimat, Nullum levet jactantia, Elisa mens ne concidat, Elata mens ne corruat.

Præsta, Pater piissime,

Père incompréhensible, Homme-Dieu Jésus-Christ, Qui régnez l'un et l'autre au séjour des lumières, Où sans fin avec vous règne le Saint-Esprit.

# POUR LE VENDREDI.

20

5

A MATINES.

Sainte unité de trois, dont la toute-puissance Régit tout l'univers,

Des nuits pour te louer nous rompons le silence : Écoute nos concerts.

Aux heures du repos, pour réclamer ton aide, Nous sortons de nos lits : Accorde à nos clameurs un souverain remède Dont nos maux soient guéris.

> Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

> > FERIA 6.

AD MATUTINUM.

Tu Trinitatis unitas, Orbem potenter qui regis, Attende laudum cantica, Quæ excubantes psallimus;

Nam lectulo consurgimus, Noctis quieto tempore, Ut flagitemus vulnerum A te medelam omnium,

Tout ce que du démon a coulé l'artifice
Dans nos cœurs de plus noir,
Qu'il demeure effacé par le secours propice
De ton divin pouvoir.

Qu'aucune ordure aux corps, aucune glace en l'âme N'imprime sa froideur;

Qu'aucun honteux commerce à notre sainte flamme 15 N'attache de tiédeur.

Remplis, Sauveur bénin, remplis-nous, et sans cesse, De ton plus vif éclat;

Et tout le long du jour sauve notre foiblesse De tout ce qui l'abat.

Faites-nous ces faveurs, Père incompréhensible, Et vous, ô Jésus-Christ, Qui remplissez ensemble un trône indivisible Avec le Saint-Esprit.

> Quo fraude quidquid dæmonum, In noctibus deliquimus, Abstergat illud cælitus Tuæ potestas gloriæ.

Ne corpus adsit sordidum, Nec torpor instet cordium, Nec criminis contagio Tepescat ardor spiritus.

Ob hoc, Redemptor, quæsumus, Reple tuo nos lumine, Per quod dierum circulis Nullis ruamus actibus.

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

CORNEILLE. IX

## A LAUDES.

5

10

Éternelle gloire des cieux, Doux espoir des mortels qui soutiens leur misère, Seul fils du Tout-Puissant, qui naquis en ces lieux Le seul fils d'une vierge mère,

Donne-nous la main au réveil, Jusqu'à toi de notre âme élève l'impuissance; Que sa ferveur te rende au sortir du sommeil Une juste reconnoissance.

Du jour la naissante splendeur Répand sur la nature une admirable teinte; La nuit tombe : répands sur notre vive ardeur Les rais de ta lumière sainte.

Éclaires-en tous nos projets, Chasse la nuit du siècle, à renaître obstinée,

AD LAUDES.

Æterna cœli gloria, Beata spes mortalium, Celsi tonantis unice, Castæque proles virginis,

Da dexteram surgentibus, Exsurgat ut mens sobria, Flagrans et in laudem Dei Grates rependat debitas.

Ortus refulget Lucifer, Sparsamque lucem nuntiat; Cadit caligo noctium: Lux sancta nos illuminet;

Manensque nostris sensibus, Noctem repellat sæcua, Et nous conserve à tous des esprits purs et nets, Jusqu'au bout de chaque journée.

15

Fais en premier lieu que la foi S'enracine en nos sens par un don de ta grâce; Qu'ensuite l'espérance avec joie aille à toi, Et que la charité les passe.

20

Gloire sans bornes et sans fin A la bonté du Père, à son Verbe ineffable! Gloire toute pareille à l'Esprit tout divin! Gloire à leur essence adorable!

## A VÉPRES.

Seigneur, qui de ta main fis l'homme à ton image, Et voulus que la terre, à ton dernier « Je veux, »

Répondît par le prompt ouvrage De la bête farouche et du reptile affreux;

> Omnique fine diei Purgata servet pectora.

Quæsita jam primum fides Radicet altis sensibus; Secunda spes congaudeat, Qua major exstat charitas.

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

AD VESPERAS.

Plasmator hominis, Deus, Qui cuncta solus ordinans, Humum jubes producere Reptantis et feræ genus; Qui soumis d'un seul mot les masses les plus fières, 5 Les plus énormes corps qu'eût animés ta voix, Leurs fureurs les plus carnassières,

A vivre sous notre ordre et recevoir nos lois :

Délivre-nous, ô Dieu, par ta bonté céleste De tout ce qu'ici-bas l'impureté des cœurs, Par un épanchement funeste, Ou mêle aux actions, ou coule dans les mœurs.

10

15

Fais un don de ta joie aux âmes des fidèles, Par celui de ta grâce affermis tes bienfaits, Romps l'attachement aux querelles, Et redouble les nœuds d'une éternelle paix.

Accordez ces faveurs à nos humbles prières, Père incompréhensible, Homme-Dieu Jésus-Christ,

> Qui magna rerum corpora, Dictu jubentis vivida, Ut serviant per ordinem, Subdens dedisti homini:

Repelle a servis tuis Quidquid per immunditiam Aut moribus se suggerit, Aut actibus se interserit.

Da gaudiorum præmia, Da gratiarum munera, Dissolve litis vincula, Astringe pacis fædera.

Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Qui dans le séjour des lumières Régnez tous deux sans fin avec le Saint-Esprit.

20

# POUR LE SAMEDI.

A MATINES.

Dieu de souveraine clémence, Qui tiras du néant ce tout par ta bonté, Unique en ton pouvoir, unique en ta substance, Et trine<sup>1</sup> en personnalité,

Reçois nos pleurs avec tendresse, Accepte de nos voix l'heureux et saint emploi, Et nous purge si bien d'ordure et de foiblesse, Que nous jouissions mieux de toi.

5

Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

SABBATO.

AD MATUTINUM.

Summæ Deus clementiæ. Mundique factor machinæ, Unus potentialiter, Trinusque personaliter,

Nostros pius cum canticis Fletus benigne suscipe, Quo corde puro sordibus Te perfruamur largius.

<sup>1.</sup> Trine, triple, ou plutôt au nombre de trois.

Brûle au dedans notre poitrine

Avec le feu du zèle et de la charité;

Ceins au dehors nos reins de cette ardeur divine

Qui repousse l'impureté.

Que tous ceux à qui tes louanges Font rompre en ces bas lieux le repos de la nuit, Là-haut dans la patrie unis aux chœurs des anges, A jamais en goûtent le fruit.

Daignent accorder cette grâce
Et le Père et le Fils à l'ardeur de nos vœux,
Eux qui règnent sans fin dans cet immense espace
Où l'Esprit saint règne avec eux.

## A LAUDES.

20

La splendeur de l'aurore éparse dans les cieux Laisse choir le jour sur la terre;

> Lumbos jecurque morbidum Adure igni congruo, Accincti ut sint perpetim Luxu remoto pessimo;

> Ut quique horas noctium Nunc concinendo rumpimus, Donis beatæ patriæ Ditemur omnes affatim.

> Præsta, Pater piissime, Patrique compar unice, Cum Spiritu Paraclito Regnans per omne sæculum.

> > AD LAUDES.

Aurora jam spargit polum, Terris dies illabitur, Sa pointe avec éclat rejaillit de ces lieux : Loin, fantômes impurs qui nous faisiez la guerre!

Cédez à la clarté, noirs enfants de la nuit,
Qui cherchez à souiller notre âme;
Que tout ce que d'horreurs votre insulte a produit
Se dissipe aux rayons d'une céleste flamme.

Que ce dernier matin qu'en ce triste séjour Aucun sans frémir n'envisage, 10 Serve à nous introduire à l'immuable jour Où nous puissions sans cesse entonner cet hommage :

Gloire à l'inconcevable et sainte Trinité!
Gloire au père, au Verbe ineffable!
A l'Esprit tout divin, à leur immensité,
Qui ne fait de tous trois qu'une essence adorable!

Lucis resultat spiculum, Discedat omne lubricum.

Phantasma noctis decidat, Mentis reatus subruat; Quidquid tenebris horridum Nox attulit culpæ, cadat;

Et mane illud ultimum Quod præstolamur cernui, In lucem nobis effluat, Dum hoc canore concrepat:

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

<sup>1.</sup> Rejallit, dans l'édition originale. Voyez tome VIII, p. 463, note 2.

## A VÊPRES.

5

10

O Trinité, sainte lumière,
De trois divins suppôts adorable unité,
Le soleil finit sa carrière :
Dans le fond de nos cœurs verse une autre clarté.

Que la plus longue matinée, Que le soir le plus lent s'emploie à te louer; Que la gloire de la journée Soit à faire des vœux qu'il te plaise avouer.

Gloire au Père, au Verbe ineffable!
Gloire toute pareille à l'Esprit tout divin!
Gloire à leur essence adorable,
Qui règne et régnera sans bornes et sans fin!

AD VESPERAS.

O lux beata, Trinitas, Et principalis unitas, Jam sol recedit igneus, Infunde lumen sensibus.

Te mane laudum carmine, Te deprecamur vespere; Te nostra supplex gloria Per cuncta laudet sæcula.

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

# SECONDE PARTIE.

# HYMNES

# PROPRES DU TEMPS.

# POUR L'AVENT.

A VÈPRES.

De tous les feux du ciel seul auteur et seul maître, Vive lumière des croyants, Rédempteur, qui pour tous sur terre as voulu naître, Daigne exaucer tes suppliants.

PARS SECUNDA.

# HYMNI

PROPRII DE TEMPORE.

PER ADVENTUM.

AD VESPERAS.

Conditor alme siderum, Æterna lux credentium, Christe, redemptor omnium, Exaudi preces supplicum:

10

15

Ta pitié, qui voyoit périr tes créatures Après d'inutiles travaux, Ranime nos langueurs, et ferme nos blessures

Par un remède à tous nos maux.

Sur le couchant du monde, et vers l'heure fatale Dont le menaçoit ton courroux, Tu sors d'une clôture et sainte et virginale Avec tout l'amour d'un époux.

Tous les êtres du ciel, tout ce qu'en a la terre, Courbent le genou<sup>1</sup> devant toi, Et sans avoir besoin d'éclairs ni de tonnerre, Un coup d'œil les tient sous ta loi.

Saint des saints, qu'on verra du trône de ton père Descendre encor pour nous juger,

> Qui condolens interitu Mortis perire sæculum, Salvasti mundum languidum, Donans reis remedium:

Vergente mundi vespere, Uti sponsus de thalamo, Egressus honestissima Virginis matris clausula:

Cujus forti potentiæ Genu curvantur omnia; Cælestia, terrestria, Nutu fatentur subdita.

Te deprecamur, agie, Venture judex sæculi,

<sup>1.</sup> L'édition originale porte genouil.

Contre un fier ennemi, durant cette misère, Prends le soin de nous protéger.

20

Louange à tout jamais au Père inconcevable!

Louange à son Verbe en tout lieu!

Louange à l'Esprit saint, ainsi qu'eux ineffable,

Qui n'est avec eux qu'un seul Dieu!

### A MATINES.

Verbe du Tout-Puissant, qui du sein de ton père Viens descendre au secours du monde infortuné, Et naître d'une vierge mère, Pour mourir dans le temps par toi-même ordonné:

Illumine nos cœurs pour chanter tes louanges; Embrase-les si bien de tes saintes ardeurs, Qu'instruits par le concert des anges, Ces cœurs purs et sans tache exaltent tes grandeurs.

Conserva nos in tempore Hostis a telo perfidi.

Laus, honor, virtus, gloria, Deo Patri, et Filio, Sancto simul Paraclito, In sæculorum sæcula!

### AD MATUTINUM.

Verbum supernum prodiens, A Patre olim exiens, Qui natus orbi subvenis Cursu declivi temporis:

Illumina nunc pectora, Tuoque amore concrema, Audito ut præconio Sint pulsa tandem lubrica; 5

10

15

Qu'alors que tu viendras en ton lit de justice Dévoiler le secret de nos intentions, Séparer la vertu du vice,

Et donner la couronne aux bonnes actions,

Au lieu d'être livrés aux carreaux que foudroie Suivant l'excès du crime un juge rigoureux,

Nous goûtions l'éternelle joie Du sacré célibat avec tes bienheureux.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Gloire à leur essence immuable, Qui règne dans les cieux et sans borne et sans fin!

A LAUDES.

Un saint éclat de voix à nos oreilles tonne, Il dissipe la nuit qui nous couvroit les yeux :

> Judexque cum post aderis Rimari facta pectoris, Reddens vicem pro abditis, Justique regnum pro bonis,

> Non demum aretemur malis Pro qualitate criminis, Sed cum beatis compotes, Simus perennes cœlibes.

> Laus, honor, virtus, gloria, Deo Patri, et Filio, Sancto simul Paraclito, In sæculorum sæcula!

> > AD LAUDES.

Vox clara ecce intonat, Obscura quæque increpat:

5

15

Va, sommeil, et nous abandonne, Jésus prêt à partir brille du haut des cieux.

Apprends, âme endormie, apprends à te soustraire Aux fantômes impurs dont tu te sens blesser:

Le nouvel astre qui t'éclaire Ne lance aucun rayon que pour les terrasser.

L'incomparable agneau que du ciel on envoie
Vient payer de son sang ce que chacun lui doit : 10
Que les pleurs et les cris de joie
S'efforcent de répondre aux biens qu'on en reçoit,

Afin que, quand son bras choisira ses victimes, Qu'on verra l'univers environné d'horreur, Loin de nous punir de nos crimes, Ce même bras nous cache à sa juste fureur.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable!

Pellantur eminus somnia, Ab æthre Christus promicat.

Mens jam resurgat torpida, Quæ sorde exstat saucia: Sidus refulget jam novum, Ut tollat omne noxium.

E sursum Agnus mittitur, Laxare gratis debitum: Omnes pro indulgentia Vocem demus cum lacrymis,

Secundo ut cum fulserit, Mundumque horror cinxerit, Non pro reatu puniat, Sed nos pius tunc protegat.

Laus, honor, virtus, gloria,

Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Gloire à leur essence ineffable, Qui règne dans les cieux et sans borne et sans fin!

20

5

## POUR LE JOUR DE NOËL.

A VÊPRES ET A MATINES.

Christ, rédempteur de tous, fils unique du Père, Seul qu'avant tout commencement, Engendrant en soi-même et produisant sans mère, Il fit naître ineffablement:

Adorable splendeur des clartés paternelles, Espoir immuable de tous, Daigne écouter, Seigneur, les vœux que tes fidèles En tous lieux t'offrent comme nous.

> Deo Patri, et Filio, Sancto simul Paraclito, In sæculorum sæcula!

## IN NATIVITATE DOMINI.

AD VESPERA ET MATUTINUM.

Christe, redemptor omnium, Ex Patre Patris unice, Solus ante principium Natus ineffabiliter:

Tu lumen, tu splendor Patris, Tu spes perennis omnium, Intende quas fundunt preces Tui per orbem famuli.

| Souviens-toi qu'autrefois, pour réparer l'injure      |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Que te fit l'homme criminel,                          | 1 ( |
| Tu pris chair dans les flancs d'une vierge très-pure, |     |
| Et voulus naître homme et mortel.                     |     |

Vois comme tous les ans ce grand jour fait entendre,
Par l'hommage de nos concerts,
Que du sein paternel il te plut de descendre
Pour le salut de l'univers.

C'est ce jour que le ciel, que la terre, que l'onde, Que tout ce qui respire en eux, Bénit cent et cent fois d'avoir sauvé le monde Par ton avénement heureux.

Nous y joignons nos voix, nous que par ta clémence Ton sang retira du tombeau; Et pour renouveler le jour de ta naissance, Nous chantons un hymne nouveau.

> Memento, salutis auctor, Quod nostri quondam corporis Ex illibata virgine Nascendo formam sumpseris.

Sic præsens testatur dies, Currens per anni circulum, Quod solus a sede Patris Mundi salus adveneris.

Hunc cœlum, terra, hunc mare, Hunc omne quod in eis est, Auctorem adventus tui Laudans exultat cantico.

Nos quoque, qui sancto tuo Redempti sanguine sumus, Ob diem natalis tui Hymnum novum concinimus.

## 496 HYMNES POUR LE JOUR DE NOËL.

Gloire à toi, sacré Verbe, et merveille suprême, Dieu par une vierge enfanté! Même gloire à ton père, au Saint-Esprit la même, Durant toute l'éternité!

### A LAUDES.

25

Du point où le soleil prend le dessus des airs, Jusqu'aux bouts de la terre où languit la nature, Qu'on chante Jésus-Christ, ce roi de l'univers, Ce Dieu, ce créateur né d'une créature.

Esclave dans un corps que la misère suit, Lui qui du monde entier est l'arbitre suprême, Pour ne détruire point ce qu'il avoit produit, En faveur de la chair il se fait chair lui-même.

La grâce à gros torrents tombe du haut des cieux Dans les flancs d'une vierge où s'enferme leur maître :

> Gloria tibi, Domine, Qui natus es de virgine, Cum Patre, et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

> > AD LAUDES.

A solis ortus cardine Ad usque terræ limitem, Christum canamus principem, Natum Maria virgine.

Beatus auctor sæculi Servile corpus induit, Ut carne carnem liberans, Ne perderet quos condidit.

Castæ parentis viscera Cœlestis intrat gratia: Ces flancs purs et féconds enflent devant les yeux, Et portent des secrets qu'elle n'a pu connoître.

L'immaculé palais de son pudique sein Devient du Dieu vivant l'inviolable temple, Et conçoit sans exemple et sans commerce humain, 15 Par la force d'un mot, un enfant sans exemple.

Elle accouche d'un fils que prédit Gabriel Quand il la salua par les ordres du Père, Et qu'avoit reconnu pour le maître du ciel Un prophète captif au ventre de sa mère.

20

Il ne dédaigne point la crèche pour berceau, On l'y met sur la paille, avec joic il l'endure, Et ce Dieu, dont le soin nourrit le moindre oiseau, De deux gouttes de lait tire sa nourriture.

L'allégresse remplit tous les célestes chœurs,

25

Secreta quæ non noverat Venter puellæ bajulat.

Domus pudici pectoris Templum repente fit Dei : Intacta nesciens virum, Verbo concepit filium.

Enixa est puerpera Quem Gabriel prædixerat, Quem matris alvo gestiens Clausus Joannes senserat.

Fæno jacere pertulit, Præsepe non abhorruit, Parvoque lacte pastus est Per quem nec ales esurit.

Gaudet chorus cœlestium,

## 498 HYMNES POUR LE JOUR DE NOËL.

Les anges à l'envi répandent leur musique, Et leurs sacrés accords font connoître aux pasteurs Le créateur de tous, et le pasteur unique.

Gloire au Verbe incarné, qui d'un sein virginal Pour vivre parmi nous daigna prendre origine! Gloire au Père éternel, à l'Esprit leur égal! Gloire à l'immensité de leur gloire divine!

## POUR LES SAINTS INNOCENTS.

A VÊPRES ET A LAUDES.

Du troupeau des martyrs prémices innocentes, Qui payez pour un Dieu qui vient payer pour tous, A peine vous vivez, qu'un tyran fond sur vous, Ainsi qu'un tourbillon sur des roses naissantes.

> Et angeli canunt Deo, Palamque fit pastoribus Pastor, creator omnium.

Gloria tibi, Domine, Qui natus es de virgine, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

### IN FESTO SANCTORUM INNOCENTIUM.

AD VESPERAS ET LAUDES.

Salvete, flores martyrum, Quos lucis ipso in limine Christi insecutor sustulit, Ceu turbo nascentes rosas.

## HYMNES POUR LES SAINTS INNOCENTS. 499

5

De ce Dieu nouveau-né victimes les plus prêtes, Tendre escadron mourant aussitôt que mortel, Vous vous jouez ensemble, aux marches de l'autel, De ces mêmes lauriers qui couronnent vos têtes.

Chantez ainsi que nous : « Gloire à cette naissance Que le Verbe incarné prit d'un sein virginal! 10 Gloire au Père éternel, à l'Esprit leur égal! Gloire à l'immensité de leur divine essence! »

### A MATINES.

Un tyran inquiet et fier
Apprend d'un bruit confus la naissance d'un prince
Qui de David juste héritier,
Doit régir toute sa province.

A ces nouvelles, forcené : 5
« On nous chasse, dit-il; mais prévenons ce maître,

Vos, prima Christi victima, Grex immolatorum tener, Aram ante ipsam simplices Palma et coronis luditis.

Gloria tibi, Domine, Qui natus es de virgine, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

#### AD MATUTINUM.

Audit tyrannus anxius Adesse regum principem, Qui nomen Israël regat, Teneatque David regiam.

Exclamat amens nuntio: « Successor instat, pellimur;

## 500 HYMNES POUR LES SAINTS INNOCENTS.

Et pour perdre ce nouveau-né, Perdons tout ce qui vient de naître. »

Que te sert d'avoir tout proscrit? Hérode, que te sert qu'on déchire, qu'on frappe? Tu n'en veux qu'au seul Jésus-Christ, Et Jésus-Christ lui seul t'échappe.

Gloire à toi, rédempteur bénin, Qui du sein d'une vierge as tiré ta naissance! Gloire au Père, à l'Esprit divin! Gloire à leur immortelle essence!

> Satelles i, ferrum rape, Perfunde cunas sanguine. »

15

Quid proficit tantum nefas? Quid crimen Herodem juvat? Unus tot inter funera Impune Christus tollitur.

Gloria tibi, Domine, Qui natus es de virgine, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

5

10

## POUR L'ÉPIPHANIE.

### A VÊPRES ET A MATINES.

Lâche Hérode, à quoi bon l'effroi que tu te donnes? Qui te fait de Jésus craindre l'avénement? Lui qui donne là-haut d'éternelles couronnes, Envieroit-il ici des règnes d'un moment?

D'un astre fait exprès la nouvelle carrière Sert de guide à trois rois, et leur montre le lieu : La lumière leur fait connoître la lumière, Et par divers présents reconnoître leur Dieu.

L'agneau saint et céleste entre dans une eau pure, Reçoit la pénitence en un corps sans péché: Cette onde en le lavant emporte notre ordure, Et blanchit des noirceurs dont il n'est point taché.

### IN EPIPHANIA DOMINI.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Hostis Herodes impie, Christum venire quid times? Non eripit mortalia Qui regna dat cœlestia.

Ibant magi, quam viderant Stellam sequentes præviam: Lumen requirunt lumine, Deum fatentur munere.

Lavacra puri gurgitis Cœlestis agnus attigit. Peccata quæ non detulit Nos abluendo sustulit. O surprenant effet de puissance divine! Une autre eau dans la cruche à sa voix obéit, Pour se tourner en vin dément son origine, Et change de nature aussitôt qu'il l'a dit.

15

Gloire au divin auteur d'une telle merveille, Qui choisit ce grand jour pour se montrer aux yeux! Au Père, au Saint-Esprit, gloire toute pareille! Gloire à tous trois ensemble, en tout temps, en tous lieux!

### A LAUDES.

O Bethléem, illustre entre toutes les villes, Vante-toi, tu le peux, d'avoir donné le jour A ce roi qui du ciel rend les chemins faciles, Et qui prend notre chair par un excès d'amour.

C'est lui que nous annonce une étoile inconnue, Qui passe du soleil l'éclat et la beauté,

> Novum genus potentiæ Aquæ rubescunt hydriæ, Vinumque jussa fundere Mutavit unda originem.

Gloria tibi, Domine, Qui apparuisti hodie, Cum Patre, et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

AD LAUDES.

O sola magnarum urbium Major Bethlem, cui contigit Ducem salutis cælitus Incorporatum gignere!

Quem stella, quæ solis rotam Vincit decore et lumine, Et fait voir en ces lieux un Dieu dont la venue Unit notre foiblesse à sa divinité.

Cet astre jusqu'à lui guide à peine les mages, Qu'aucun des trois pour lui n'épargne son trésor: 10 Chacun d'eux prosterné lui rend d'humbles hommages, Chacun lui fait présent d'encens, de myrrhe, ou d'or.

Un haut mystère éclate en tout ce qu'on lui donne : L'encens dit qu'il est Dieu, qu'il lui faut un autel; L'or montre qu'il est roi, qu'il veut une couronne; 15 Et la myrrhe avertit qu'il est homme et mortel.

Gloire au divin auteur d'une telle merveille, Qui choisit ce grand jour pour se montrer aux yeux! Au Père, au Saint-Esprit, gloire toute pareille! Gloire à tous trois ensemble, en tout temps, en tous lieux!

> Venisse terris nuntiat Cum carne terrestri Deum.

Videre postquam illum magi, Eoa promunt munera, Stratique votis offerunt Thus, myrrham, et aurum regium.

Regem Deumque annuntiant Thesaurus et fragrans odor Thuris Sabæi, ac myrrheus Pulvis sepulchrum prædocet.

Gloria tibi, Domine, Qui apparuisti hodie, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

## POUR LE CARÊME.

A VÊPRES.

Toi, dont le seul vouloir règle nos destinées, Seigneur, reçois nos vœux, écoute nos soupirs: Jusqu'à toi par le jeûne élève nos desirs, Durant ces quarante journées.

Tu lis au fond des cœurs, tu vois ce qui s'y passe; Tu connois notre foible, et nos manques de foi : Pardonne à des pécheurs qui recourent à toi; Ne leur refuse pas ta grâce.

A force de pécher notre âme est toute noire; Mais laisse à ta bonté désarmer tes rigueurs; Si nous te demandons remède à nos langueurs, Ce n'est que pour chanter ta gloire.

## TEMPORE QUADRAGESIMÆ.

10

AD VESPERAS.

Audi, benigne conditor, Nostras preces cum fletibus, In hoc sacro jejunio Fusas quadragenario.

Scrutator alme cordium, Infirma tu scis virium, Ad te reversis exhibe Remissionis gratiam.

Multum quidem peccavimus, Sed parce confitentibus; Ad laudem tui nominis, Confer medelam languidis. Si du jeûne au dehors la sévère abstinence Abat notre vigueur, défigure nos traits, Fais qu'au dedans de l'àme un jeûne de forfaits Ramène la convalescence.

ι 5

Immense Trinité qu'aucun ne peut comprendre, Glorieuse unité par qui tout est produit, A tes adorateurs daigne accorder le fruit Que des jeûnes on doit attendre.

20

### A MATINES.

Instruits par un usage aussi saint que mystique, Si nous voulons du ciel attirer le secours, Exerçons-nous au jeûne, et que chacun s'applique A lui faire un tribut de quatre fois dix jours.

La loi mit en avant ce digne et saint usage, Les prophètes depuis s'en sont fait une loi;

5

Sic corpus extra conteri Dona per abstinentiam, Jejunet ut mens sobria A labe prorsus criminum.

Præsta, beata Trinitas, Concede, simplex unitas, Ut fructuosa sint tuis Jejuniorum munera.

AD MATUTINUM.

Ex more docti mystico, Servemus hoc jejunium, Deno dierum circulo Ducto quater notissimo.

Lex et prophetæ primitus Hoc prætulerunt, postmodum Jésus-Christ à la suivre après eux nous engage, Lui qui de tous les temps est l'auteur et le roi.

Servons-nous donc en tout de plus de retenue : Ne mangeons, ne buvons que pour le seul besoin; Que le jeu, le dormir, le parler diminue; Et que de se garder on prenne plus de soin.

10

15

20

Retranchons nos plaisirs, traitons d'ignominie Ceux qui troublent l'esprit, qui le font s'égarer; Que du rusé démon la fière tyrannie D'aucune entrée au cœur ne se puisse emparer.

Apaisons le courroux de ce juge sévère, Pleurons devant les yeux de ce maître des rois; Montrons-lui tous à part quelle est notre misère, Et crions tous ensemble, en élevant la voix:

Bien que notre injustice épuise ta clémence,

Christus sacravit, omnium Rex atque factor temporum.

Utamur ergo parcius Verbis, cibis et potibus, Somno, jocis, et arctius Perstemus in custodia.

Vitemus autem pessima, Quæ subruunt mentes vagas, Nullumque demus callidi Hostis locum tyrannidi.

Dicamus omnes cernui, Clamemus atque singuli, Ploremus ante judicem, Flectamus iram vindicem.

Nostris malis offendimus

Bien que son noir excès malgré toi t'ait lassé, Pour peu que tes bontés conservent d'indulgence, D'un seul de tes regards tout peut être effacé.

Le plus parfait de nous n'est qu'un vaisseau fragile, 25 Mais de ta propre main tu daignas nous former: Ne souffre pas qu'un autre ait droit sur cette argile Que pour ta seule gloire il t'a plu d'animer.

Oublie et nos péchés et ta juste colère; Mets par de nouveaux dons un comble à tes bienfaits, Et verse dans nos cœurs les secrets de te plaire, Ici durant la vie, au ciel à tout jamais.

Immense Trinité, qu'aucun ne peut comprendre, Glorieuse unité, par qui tout est produit, Des jeûnes qu'en ton nom tu nous vois entreprendre 35 A tes adorateurs daigne accorder le fruit.

> Tuam, Deus, clementiam: Effunde nobis desuper, Remissor, indulgentiam.

Memento quod sumus tui, Licet caduci, plasmatis: Ne des honorem nominis Tui, precamur, alteri.

Laxa malum quod fecimus, Auge bonum quod poscimus, Placere quo tandem tibi Possimus hic et perpetim.

Præsta, beata Trinitas, Concede, simplex unitas, Ut fructuosa sint tuis Jejuniorum munera.

### A LAUDES.

Jésus, vrai soleil de justice, De l'âme ténébreuse éclaire enfin les yeux, Et fais que des vertus la lumière propice Y rentre en même temps que le jour en ces lieux.

Nous donnant ces jours favorables, Imprime au fond des cœurs un sacré repentir : Ta pitié trop longtemps les a soufferts coupables; Par ta bénignité daigne les convertir.

Fais-nous par quelque pénitence Obtenir le pardon des plus affreux péchés: Plus elle sera rude, et plus de ta clémence Nous bénirons la force et les trésors cachés.

Ce jour vient, ce jour salutaire

AD LAUDES.

Jam Christe, sol justitiæ, Mentis dieseant tenebræ, Virtutum ut lux redeat, Terris diem cum reparas.

Dans tempus acceptabile, Et pœnitens cor tribue, Convertat ut benignitas Quos longa suffert pietas;

Quiddamque pænitentiæ Da ferre, quamvis gravium, Majore tuo munere, Quo demptio fit criminum,

Dies venit, dies tua,

Où par tout l'univers tu fais tout refleurir: Ramène en ce grand jour au chemin de te plaire Ceux qu'à toi ce grand jour oblige à recourir

15

Qu'en tous lieux t'adore un vrai zèle, Grand Dieu, dont la bonté nous tire du tombeau; Tandis que renaissants par ta grâce nouvelle, Nous chantons à ta gloire un cantique nouveau.

20

## POUR LE TEMPS DE LA PASSION.

A VÊPRES.

L'étendard du grand roi des rois, La croix, fait éclater son mystère suprême, Où l'auteur de la chair, s'étant fait chair lui-même, Daigne mourir pour nous sur un infâme bois.

> In qua reflorent omnia: Lætemur in hac ad tuam Per hanc reducti gratiam.

Te rerum universitas, Clemens adoret Trinitas; Et nos novi per veniam Novum canamus canticum.

### TEMPORE PASSIONIS.

AD VESPERAS.

Vexilla Regis prodeunt, Fulget crucis mysterium, Quo carne carnis conditor Suspensus est patibulo,

0 1

1.5

20

Le fer d'une lance enfoncé Dans le flanc amoureux de la sainte victime En fait sortir une eau qui lave notre crime, Et ruisseler un sang dont il est effacé.

David, ton oracle est rempli; Et quand tu prédisois du maître du tonnerre Que d'un trône de bois il régneroit sur terre, Ta voix étoit fidèle, et l'ordre est accompli.

Arbre noble et resplendissant, Que pare d'un tel roi la pourpre glorieuse, Qu'on te prit d'une tige et digne et précieuse, Pour toucher de si près à ce corps innocent!

Arbre heureux, dont les bras ouverts Ont porté le rachat, le prix de tout le monde; Balance, où s'est pesé plus que la terre et l'onde, Que tu ravis de proie au tyran des enfers!

> Quo vulneratus insuper Mucrone diro lanceæ, Ut nos lavaret crimine, Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quæ concinit David fideli carmine, Dicens: « In nationibus Regnavit a ligno Deus. »

Arbor decora et fulgida, Ornata Regis purpura, Electa digno stipite Tam sancta membra tangere.

Beata, cujus brachiis Sæcli pependit pretium, Statera facta corporis, Prædamque tulit Tartari.

Unique espoir des nations, En ce temps qui d'un Dieu retrace le supplice, Croix sainte, aux gens de bien augmente leur justice, Et pardonne aux méchants leurs noires actions.

Inconcevable Trinité,

Que tout esprit te rende une gloire parfaite:
Sauve par tes bontés ceux que la croix rachète,
Et guide-les toi-même à ton éternité.

### A MATINES.

5

Sers de pinceau, ma langue, et peins avec éclat Ce noble et glorieux combat Par qui la croix s'élève un trophée adorable : Peins comme le sauveur de ce vaste univers,

Par un amour incomparable Se laissant immoler, triompha des enfers.

> O crux, ave, spes unica, Hoc Passionis tempore, Auge piis justitiam, Reisque dona veniam.

Te summa, Deus, Trinitas. Collaudet omnis spiritus: Quos per crucis mysterium Salvas, rege per sæcula.

AD MATUTINUM.

Pange, lingua, gloriosi Prælium certaminis, Et super crucis trophæum Dic triumphum nobilem: Qualiter redemptor orbis Immolatus vicerit.

15

20

Peins comme la bonté de son père éternel, Dès que l'homme devint mortel, Eut pitié de le voir perdu par une pomme; Fais voir comme dès lors son amoureux décret

Voulut que par un nouvel homme Un arbre réparât ce qu'un arbre avoit fait.

Il cacha son dessein, et pour rusé que fût L'ennemi de notre salut, Ce trompeur fut trompé par la ruse céleste; Et quelques yeux qu'ouvrît ce lion infernal,

Sans que rien lui fût manifeste, Le remède partit d'où procédoit le mal.

A peine est arrivé par le retour des ans L'heureux moment du sacré temps, Qu'un créateur de tout lui-même est créature, Et que Dieu fait sortir ce Fils, ce bien-aimé,

> De parentis protoplasti Fraude factor condolens, Quando pomi noxialis Morsu in mortem corruit, Ipse lignum tunc notavit, Damna ligni ut solveret.

Hoc opus nostræ salutis Ordo depoposcerat, Multiformis proditoris Ars ut artem falleret, Et medelam ferret inde Hostis unde læserat.

Quando venit ergo sacri Plenitudo temporis, Missus est ab arce Patris Natus, orbis conditor,

De la virginale clôture Où pour se faire chair il s'étoit enfermé.

Sur une vile crèche il pleure comme enfant,
Et son corps déjà triomphant
Se laisse envelopper à cette vierge mère :
Sous des langes chétifs on lui serre les bras,
Et pour finir notre misère,
De la misère même il se fait des appas.

30

Gloire, puissance, honneur et louange au Très-Haut,
Au Fils, comme lui sans défaut,
A l'Esprit tout divin, ainsi qu'eux ineffable!
Gloire, honneur et louange à leur sainte unité,
A leur essence incomparable,

Et durant tous les temps et dans l'éternité!

Atque ventre virginali, Caro factus, prodiit.

Vagit infans inter arcta Conditus præsepia; Membra pannis involuta Virgo mater alligat, Et manus, pedesque et crura Stricta cingit fascia.

Gloria et honor Deo, Usquequaque altissimo, Una Patri, Filioque, Inclyto Paraclito, Cui laus est et potestas Per æterna sæcula!

#### A LAUDES.

5

10

ı 5

De la terre et du ciel ce monarque absolu, Né, parce qu'il l'avoit voulu, Pour mourir en souffrant et payer notre crime, Après qu'il eut laissé six lustres s'écouler,

Innocente et pure victime, Permit qu'à sa justice on l'osât immoler.

Le vinaigre, le fiel, le roseau, les crachats
Joignirent l'insulte au trépas;
Un fer fit dans son flanc une large ouverture,
Il en sortit du sang, il en sortit de l'eau,
Et l'air, le ciel et la nature
Se trouvèrent lavés par ce fleuve nouveau.

Arbre noble entre tous, quelle forêt produit Pareilles feuilles, fleurs ou fruit? Croix fidèle, à jamais digne de nos hommages,

AD LAUDES.

Lustris sex qui jam peractis Tempus implens corporis, Se volente natus ad hoc, Passioni deditus, Agnus in crucis levatur Immolandus stipite.

Hic acetum, fel, arundo, Sputa, clavi, lancea; Mite corpus perforatur, Sanguis, unda profluit, Terra, pontus, astra, mundus, Quo lavantur flumine.

Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis, Nulla sylva talem profert

Qu'a de charmes ton bois, que bénis sont les clous, Que de douceurs ont les branchages Qui pour notre salut portent un poids si doux!

Arbre heureux, arbre saint, abaisse tes rameaux,
Relâche en dépit des bourreaux
L'inflexibilité qui t'est si naturelle,
Et souffre que les bras du roi du firmament,
Qui souffre et meurt pour un rebelle,
Demeurent étendus un peu plus doucement.

Tu portes, par le choix des ordres éternels,

Le rachat de tous les mortels,

Et prépares un port à leur commun naufrage:
Ils t'en firent seul digne, et le sang de l'Agneau

Laisse à ton bois un sacré gage

D'un triomphe aussi grand que ton destin est beau. 30

Gloire, puissance, honneur et louange au Très-Haut,

Fronde, flore, germine: Dulce lignum dulces clavos, Dulce pondus sustinet.

Flecte ramos, arbor alta, Tensa laxa viscera, Et rigor lentescat ille Quem dedit nativitas, Ut superni membra regis Miti tendas stipite.

Sola digna tu fuisti
Ferre sæcli pretium,
Atque portum præparare,
Nauta, mundo naufrago,
Quem sacer cruor perunxit
Fusus Agni corpore.

Gloria et honor Deo,

Au Fils, comme lui sans défaut,
A leur Esprit divin¹, ainsi qu'eux ineffable!
Gloire, louange, honneur à leur sainte unité,
A leur essence inconcevable,
Et durant tous les temps et dans l'éternité!

35

5

## POUR LE TEMPS DE PÂQUES.

### A VÊPRES.

Au banquet de l'Agneau courons des bouts du monde, Et vêtus d'habits nuptiaux, Comme de la mer Rouge ayant traversé l'onde, Chantons à Jésus-Christ des cantiques nouveaux.

Le vin qu'on nous y sert est son sang adorable,

Usquequaque altissimo, Una Patri, Filioque, Inclyto Paraclito, Cui laus est et potestas Per æterna sæcula!

### TEMPORE PASCHALI.

AD VESPERAS.

Ad cœnam Agni, providi, Et stolis albis candidi, Post transitum maris Rubri, Christo canamus principi,

Cujus corpus sanctissimum

<sup>1.</sup> Dans la strophe, du reste toute semblable, qui est à la page 513, Corneille avait dit : « A l'Esprit tout divin. »

Son corps sacré le mets divin; Et pour nous faire seoir et revivre à sa table, Son amour sur la croix fait l'apprèt du festin.

Par la Pàque en ce soir notre âme protégée
Contre l'ange exterminateur,
Du joug de Pharaon se trouve dégagée,
Sort d'un si dur empire, et suit son protecteur.

Lui-même est notre Pâque, et l'agneau sans souillure Pour tous nos crimes immolé; Et cette chair azyme est la victime pure Qui satisfait pour tous à l'ordre violé.

Victime à jamais digne et d'amour et de gloire, Par toi tout l'enfer est dompté; Par toi les vieux captifs ont part à la victoire, Et la vie est rendue à l'homme racheté.

20

In ara crucis torridum : Cruore ejus roseo Gustando, vivimus Deo.

Protecti Paschæ vesperc A devastante angelo, Erepti de durissimo Pharaonis imperio.

Jam Pascha nostrum Christus est, Qui immolatus agnus est; Sinceritatis azyma, Caro ejus oblata est;

O vere digna hostia, Per quam fracta sunt Tartara, Redempta plebs captivata, Reddita vitæ præmia!

<sup>1.</sup> Il y a ton dans l'édition originale.

Après l'enfer vaincu Jésus sort de la tombe, Il revient paroître à nos yeux; Et laissant dans les fers un tyran qui succombe, Il nous ouvre l'entrée au royaume des cieux.

Sauveur de tout le monde, en cette pleine joie Dont la Pâque remplit nos cœurs, Daigne si bien guider ton peuple dans ta voie, Que d'une mort funeste il échappe aux rigueurs.

Gloire à toi, rédempteur et monarque suprême,
Par toi-même ressuscité!

Même gloire à ton père, au Saint-Esprit la même,
Et durant tous les temps et dans l'éternité!

25

### A MATINES.

Éternel, qui régis l'un et l'autre hémisphère,

Consurgit Christus tumulo, Victor redit de barathro, Tyrannum trudens vinculo, Et paradisum reserans.

Quæsumus, auctor omnium, In hoc paschali gaudio, Ab omni mortis impetu Tuum defende populum.

Gloria tibi, Domine, Qui surrexisti a mortuis, Cum Patre et Sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

AD MATUTINUM.

Rex sempiterne, Domine,

De tous deux l'auteur et l'appui, Qui devant tous les temps règnes avec ton père, Même roi, même essence et même Dieu que lui,

Sitôt que le néant eut enfanté le monde
Par le son fécond de ta voix,
Tu fis Adam son maître, et la machine ronde,
Le voyant ton image, en accepta les lois.

Le diable le déçut, et ce triste esclavage

Eût perdu l'homme pour jamais,

Si toi, qui l'avois fait toi-même à ton image,

Tu n'eusses à ton tour pris sa forme et ses traits.

Par là tu retiras de cette infâme chaîne
Ce digne ouvrage de ta main,
Et ta nature unie à la nature humaine
15
Rejoignit l'homme à Dieu, l'esclave au souverain.

Rerum creator omnium, Qui eras ante sæcula Semper cum Patre Filius,

Qui mundi in primordio Adam plasmasti hominem, Cui tuæ imagini Vultum dedisti similem:

Quem diabolus deceperat, Hostis humani generis, Cujus tu formam corporis Assumere dignatus es,

Ut hominem redimeres, Quem jam ante plasmavera, Et nos Deo conjungeres Per carnis contubernium:

Tu naquis d'une vierge, et c'est une naissance Qui nous étonne et nous ravit; Et nous croyons qu'un jour par la même puissance Tous nos corps revivront, comme le tien revit.

2.0

25

C'est ce même pouvoir qui nous donne au baptême Le pardon de tous nos péchés; C'est par ce trait divin de ta bonté suprême. Que de leur triste joug nos cœurs sont détachés.

Ton amour sur la croix fait encor davantage, Il t'y laisse percer le flanc; Par ta mort à la vie il nous fait un passage, Et pour notre salut il prodigue ton sang.

Sauveur de tout le monde, en cette pleine joie, etc. 1.

Quem editum ex virgine Pavescit omnis anima; Per quem et nos resurgere Devota mente credimus:

Qui nobis in baptismate Donasti indulgentiam, Qui tenebamur vinculis Ligati conscientiæ:

Qui crucem propter hominem Suscipere dignatus es; Dedisti tuum sanguinem Nostræ salutis pretium:

Quæsumus, auctor omnium, etc. 2.

<sup>1.</sup> Voyez les deux dernières strophes ci-dessus, p. 518.

<sup>2.</sup> Voyez ibidem.

### A LAUDES.

L'aurore a du vrai jour ramené la lumière, Le ciel fait des concerts charmants, Le monde par les siens marque une joie entière, Et l'enfer n'y répond que par des hurlements.

Aussi c'est en ce jour que l'auteur de leur être,
Brisant les chaînes de la mort,
Foulant aux pieds l'Averne et son orgueilleux maître,
Change des malheureux le déplorable sort.

Ce corps d'un froid tombeau renfermé sous la pierre, Ce mort gardé par des soldats, 10 En pompe triomphante est revenu sur terre, Réparateur du siècle, et vainqueur du trépas.

Qu'on cesse de gémir, il n'est plus de misères,

#### AD LAUDES.

Aurora lucis rutilat, Cœlum laudibus intonat, Mundus exultans jubilat, Gemens infernus ululat,

Cum rex ille fortissimus, Mortis confractis viribus, Pede conculcans Tartara, Solvit a pæna miseros.

Ille qui clausus lapide Custoditur sub milite, Triumphans pompa nobili, Victor surgit de funere.

Solutis am gemitibus,

Leur triste cours est arrêté : De la prison du limbe un mort tire nos pères, Et l'ange nous annonce un Dieu ressuscité.

**1** 5

Sauveur de tout le monde, en cette pleine joie, etc.1.

## POUR L'ASCENSION.

A VÊPRES ET A LAUDES.

Sauveur, qui nous as tous rachetés de ton sang, Seul desir d'une flamme pure, Vrai Dieu, vrai créateur de toute la nature, Qui dans la fin des temps d'un homme as pris le rang:

Quel excès de bonté, quel amoureux effort

5

Et inferni doloribus, Quia surrexit Dominus Resplendens clamat angelus.

Quæsumus, auctor omnium, etc.2.

## IN ASCENSIONE DOMINI.

AD VESPERAS ET LAUDES.

Jesu, nostra redemptio, Amor et desiderium, Deus, creator omnium, Homo in fine temporum

Quæ te vicit clementia,

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 513. — 2. Voyez ibidem

Te charge de tout notre crime, D'un cruel attentat volontaire victime, Qui meurs pour affranchir nos âmes de la mort?

Il t'a plu de descendre aux prisons de l'enfer,
Pour en retirer des esclaves;
Et vainqueur du démon qu'en son trône tu braves,
A la dextre du Père on t'en voit triompher.

Que la même bonté par un heureux pardon Triomphe aussi de nos foiblesses : Remplis les vœux ardents que forment nos tendresses, Et fais-nous de ta vue un immuable don.

Sois notre joie ici, pour être au ciel un jour Le doux prix de notre victoire; Fais que nos cœurs en toi réunissent leur gloire Et dans ces sombres lieux et dans ce clair séjour.

> Ut ferres nostra crimina, Crudelem mortem patiens, Ut nos a morte tolleres?

Inferni claustra penetrans, Tuos captivos redimens, Victor triumpho nobili, Ad dextram Patris residens:

Ipsa te cogat pietas, Ut mala nostra superes Parcendo, et veti compotes Nos tuo vultu saties.

Tu esto nostrum gaudium, Qui es futurus præmium; Sit nostra in te gloria, Per cuncta semper sæcula.

### A MATINES.

Éternel et Très-Haut, roi des célestes plaines, Des fidèles doux rédempteur, Qui détruisant la mort, brisant toutes ses chaînes, Fais triompher la grâce, et régner son auteur :

Tu montes dans ton trône à la dextre du Père, Et reçois là ce plein pouvoir Que pour prix de ta mort sur tous il te défère, Et que mortel ici tu n'en pus recevoir.

C'est par ce haut pouvoir que la triple machine,

La terre et tous ses habitants,

Ceux qui règnent au ciel, ceux que l'enfer domine,

Tout fléchit devant toi le genouil en tout temps.

5

L'ange admire en tremblant ce changement de face

### AD MATUTINUM.

Eterne rex, Altissime, Redemptor et fidelium, Quo mors soluta deperit, Datur triumphus gratiæ:

Scandens tribunal dexteræ Patris, potestas omnium Collata Jesu cælitus, Quæ non erat humanitus,

Ut trina rerum machina, Cœlestium, terrestrium, Et inferorum condita, Flectat genu jam subdita.

Tremunt videntes angeli

<sup>1.</sup> Corneille n'emploie pasici cette orthographe pour éviter un hiatus ; c'était celle qu'il suivait d'ordinaire au singulier. Voyez ci-dessus, p. 490, note 1.

Qui se fait au sort des mortels: La chair fit le péché, la même chair l'efface, Et la même chair monte aux trônes éternels.

15

Fais, grand moteur de tout, fais seul notre allégresse,
Toi qui dans le ciel tiens ta cour,
Et dont le moindre attrait, la plus simple caresse,
Passe tous les plaisirs de ce mortel séjour.

C'est de ces tristes lieux que notre humble prière, Pour nombreux que soient nos péchés, Demande que ta main par une grâce entière Élève à toi nos cœurs à la terre attachés;

Qu'en ce jour redoutable, où du haut de la nue L'arrêt dernier sera rendu, Nous ayant dès ici remis la peine due, Tu nous rendes le bien que nous avons perdu.

25

Versa vice mortalium: Culpat caro, purgat caro, Regnat Deus, Dei caro.

Tu esto nostrum gaudium, Manens Olympo præditum, Mundi regis qui fabricam, Mundana vincens gaudia.

Hinc te precantes quæsumus, Ignosce culpis omnibus, Et corda sursum subleva Ad te, superna gratia,

Ut cum rubente cœperis Clarere nube judicis, Pœnas repellas debitas, Reddas coronas perditas. Gloire à ton sacré nom, ô monarque suprême,
Qui montes au-dessus des cieux! 30
Même gloire à ton père, au Saint-Esprit la même!
Louange à tous les trois, en tout temps, en tous lieux!

## POUR LE JOUR DE LA PENTECÔTE.

A VÊPRES.

Viens, Esprit créateur qui nous as donné l'être, Descends du haut du ciel dans les esprits des tiens; Et comme tu les as fait naître, Remplis-les du plus grand des biens.

Soit que de Paraclet le sacré nom te suive, Soit qu'ici du Très-Haut nous t'appelions le don, Feu, charité, fontaine vive,

> Gloria tibi, Domine, Qui scandis super sidera, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

5

### IN FESTO PENTECOSTES.

AD VESPERAS.

Veni, creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia Quæ tu creasti pectora.

Qui Paraclitus diceris, Donum Dei altissimi, Fons vivus, ignis, charitas.

Et spirituelle onction,

Ta grâce au fond des cœurs par sept présents opère, Doigt de Dieu, qui suffis à les épurer tous, Effet des promesses du Père, Et langue qui parles en nous.

15

20

Illumine les sens par tes saintes largesses, Verse un parfait amour dans le cœur abattu, Rends des forces à nos foiblesses Par une immuable vertu.

Mets de notre ennemi toute l'audace en fuite, D'une sincère paix assure-nous le fruit; Fais enfin que sous ta conduite L'âme évite tout ce qui nuit.

Apprends-nous à connoître et le Fils et le Père,

Et Spiritalis unctio,

Tu septiformis munere, Dextræ Dei tu digitus, Tu rite promissum Patris, Sermone ditans guttura:

Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostris corporis Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius, Pacemque dones protinus; Ductore sic te prævio, Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,

A te croire l'Esprit à tous les deux commun, Et cet ineffable mystère De trois suppôts qui ne sont qu'un.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable! Gloire pareille au Fils qui s'est ressuscité! Gloire au Paraclet adorable, Durant toute l'éternité!

A MATINES.

Jésus-Christ remonté sous la voûte céleste, Dont à descendre ici l'amour l'avoit contraint, Des promesses du Père accomplissant le reste, Devoit envoyer l'Esprit saint.

De ce temps solennel l'heureuse plénitude Se voyoit toute prête à terminer son cours,

> Noscamus atque Filium, Te utriusque Spiritum Credamus omni tempore.

Gloria Patri Domino, Natoque qui a mortuis Surrexit, ac Paraclito, In sæculorum sæcula!

AD MATUTINUM.

Jam Christus astra ascenderat Reversus unde venerat, Promissum Patris munere Sanctum daturus Spiritum.

Solemnis urgebat dies, Quo mystico septemplici 25

5

Et du char du soleil l'aveugle exactitude Avoit roulé sept fois sept jours,

Lorsqu'à l'heure de tierce¹ un éclat de tonnerre, Aux apôtres, qu'il trouve assemblés en son nom, Apprend que cet Esprit est descendu sur terre, Et que Dieu leur en fait le don.

Ce feu pur et brillant des splendeurs éternelles Sur le troupeau choisi se plaît à s'épancher, Et Jésus-Christ par lui verse au cœur des fidèles La vive ardeur de le prêcher.

Ravis, et sans rien craindre avec ces avantages, Pleins de ce divin souffle ils sortent de ce lieu, Et leur impatience, en différents langages, Annonce les grandeurs de Dieu.

> Orbis volutus septies Signat beata tempora;

Dum hora cunctis tertia Repente mundis intonat, Orantibus apostolis Deum venisse nuntiat.

De Patris ergo lumine Decorus ignis almus est, Qui fida Christi pectora Calore verbi compleat.

Impleta gaudent viscera, Fecunda sancto Spiritu, Voces diversas intonant, Fantur Dei magnalia. 1.5

20

<sup>1.</sup> C'est-à-dire à la troisième heure du jour, selon la manière de compter des anciens.

25

30

Ils parlent, et les Grecs, les Latins, les Barbares Reçoivent à l'envi la parole à genoux, Tous étonnés de voir des hommes si peu rares Parler le langage de tous.

Parmi tant de croyants les seuls Juifs incrédules, Possédés d'un esprit envieux et malin, Traitent ces hauts discours de contes ridicules Que forment des gens pleins de vin.

Mais Pierre a des vertus, Pierre fait des miracles Qui gravent dans les cœurs les saintes vérités; Et de Joël sur l'heure expliquant les oracles<sup>1</sup>, Confond toutes les faussetés.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable! Pareille gloire au Fils qui s'est ressuscité!

> Ex omni gente cogniti Græcis, Latinis, Barbaris, Cunctisque admirantibus, Linguis loquuntur omnium.

Judæa tunc incredula, Vesana torvo spiritu, Ructare musti crapulam Alumnos Christi concrepat.

Sed signis et virtutibus Occurrit, et docet Petrus, Falsa profari perfidos Joële teste comprobans.

Gloria Patri Domino, Natoque qui a mortuis

<sup>1.</sup> Voyez la prophétie de Joël, chapitre 11, verset 28; et les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 17.

Pareille au Paraclet, ainsi qu'eux adorable, Durant toute l'éternité!

3 5

5

10

#### A LAUDES.

L'invariable tour qui règle chaque année Nous retrace un mystère où chacun applaudit,

En nous ramenant la journée Où sur le saint troupeau l'Esprit saint descendit.

En feu vif et perçant sur leurs têtes il vole, Sur leurs têtes à tous en langues il s'épart,

Et la ferveur et la parole Sont des dons où par lui chacun d'eux a sa part.

De toutes nations ils parlent le langage: Le gentil s'en étonne, admire, tremble, croit,

Tandis que le Juif plein de rage Impute aux vins fumeux ce qu'il entend et voit.

> Surrexit, ac Paraclito, In sæculorum sæcula!

> > AD LAUDES.

Beata nobis gaudia Anni reduxit orbita, Cum Spiritus Paraclitus Effulsit in discipulos.

Ignis vibrante lumine, Linguæ figuram detulit, Verbis ut essent proflui, Et charitate fervidi.

Linguis loquuntur omnium: Turbæ pavent Gentilium: Musto madere deputant Quos Spiritus repleverat.

Pareil nombre de jours sépare ce mystère
De la Pâque où revit le sacré Rédempteur,
Qu'il faut d'ans à la loi sévère
Pour remettre à jamais la dette au débiteur.

15

Dieu puissant et tout bon, qu'aucun ne peut comprendre, Devant ta majesté nous abaissons les yeux :

Sur nos âmes daigne répandre Ces dons du Saint-Esprit que tu verses des cieux. 20

Toi qui fis inonder les torrents de ta grâce Sur ce troupeau choisi qu'il te plut de bénir, Pardonne à notre impure masse, Et nous assure à tous un tranquille avenir.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable! Pareille gloire au Fils qui s'est ressuscité!

25

Patrata sunt hæc mystice, Paschæ peracto tempore, Pleno dierum numero Quo lege fit remissio.

Te nunc, Deus piissime, Vultu precamur cernuo, Illapsa nobis cælitus Largire dona Spiritus.

Dudum sacrata pectora Tua replesti gratia, Dimitte nostra crimina, Et da quieta tempora.

Gloria Patri, Domino, Natoque qui a mortuis

Pareille à l'Esprit ineffable, Et durant tous les temps et dans l'éternité!

# POUR LE JOUR DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

A VÊPRES.

O Trinité, sainte lumière, etc.1.

A MATINES.

Dieu, souverain amour et suprême clémence, Qui tiras du néant ce tout par ta bonté, Qui n'es qu'un en pouvoir, qui n'es qu'un en substance, Et trine<sup>2</sup> en personnalité,

> Surrexit, ac Paraclito, In sæculorum sæcula!

#### IN FESTO SANCTISSIMÆ TRINITATIS.

AD VESPERAS.

O lux beata Trinitas, etc. 3.

AD MATUTINUM.

Summæ Deus clementiæ<sup>4</sup> Mundique factor machinæ,

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 488. — Au second vers, Corneille a légèrement modifié la construction, et mis : a trois suppôts divins, » pour « trois divins suppôts. »

<sup>2.</sup> Voyez plus haut, p. 485, note 1. - 3. Voyez ci-dessus, p. 488.

<sup>4.</sup> Cette strophe et la suivante se trouvent plus haut, p. 485 et p. 482; mais Corneille en a varié la traduction; il n'a gardé que deux vers de la première strophe.

Prête à notre réveil ta main toute-puissante : Que l'âme avec le cœur s'élève jusqu'à toi, Et que de nos concerts l'ardeur reconnoissante Ait ta gloire pour seul emploi.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable! Gloire au Verbe incarné! gloire à l'Esprit divin! Gloire à leur unité, dont l'essence immuable Règne sans bornes et sans fin!

#### A LAUDES.

10

Sainte unité de trois, dont la toute-puissance Régit tout l'univers, Des nuits pour te louer nous rompons le silence: Écoute nos concerts<sup>1</sup>.

> Unus potentialiter Trinusque personaliter,

Da dexteram surgentibus, Exsurgat ut mens sobria, Flagrans et in laudem Dei Grates rependat debitas.

Gloria Patri Domino! Gloria Unigenito, Una cum sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

AD LAUDES.

Tu Trinitatis unitas, Orhem potenter qui regis, Attende laudum cantica, Quæ excubantes psallimus<sup>2</sup>.

1. Voyez ci-dessus, p. 480.

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus, p. 480. — La strophe suivante fait aussi partie d'une hymne antérieure (voyez p. 482), mais Corneille en a modifié la version.

5

L'astre que suit le jour répand sur la nature Sa naissante splendeur; La nuit tombe : répands une lumière pure Sur notre vive ardeur.

Gloire au Père éternel! gloire au Verbe ineffable!

Gloire à l'Esprit divin!

Gloire à leur unité, dont le règne adorable

Est sans borne et sans fin!

### POUR LA FÈTE DU SAINT SACREMENT.

A VÊPRES.

Chantons du corps sacré l'adorable mystère, Et celui du sang précieux Qui fut du monde entier le rachat glorieux,

> Ortus refulget Lucifer, Sparsamque lucem nuntiat; Cadit caligo noctium: Lux sancta nos illuminet.

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito. Et nunc et in perpetuum!

#### IN FESTO CORPORIS CHRISTI.

AD VESPERAS.

Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium, Sanguinisque pretiosi

#### 536 HYMNES POUR LE SAINT SACREMENT.

5

10

15

Qui d'un Dieu fléchit la colère, Et que le fruit d'un ventre issu de tant de rois, Le roi des nations, répandit sur la croix.

D'une vierge pour nous il prend son origine,
Son père nous le donne à tous;
Avec nous il converse, et semant parmi nous
Sa parole toute divine,
Il ferme son exil en ce triste séjour

Il ferme son exil en ce triste séjour Par un ordre étonnant de puissance et d'amour.

A table, dans la nuit de sa dernière cène,
Avec ses douze autour de soi,
En pain, herbes et viande, ayant fait de la loi
Une observance exacte et pleine,
Pour dernier mets lui-même à ce troupeau si cher
Il donne de sa main et son sang et sa chair.

Ce Verbe-chair, d'un mot, par sa toute-puissance,

Quem in mundi pretium, Fructus ventris generosi, Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus Ex intacta virgine, Et in mundo conversatus, Sparso verbi semine, Sui moras incolatus Miro clausit ordine.

In supremæ nocte cænæ Recumbens cum fratribus, Observata lege plene Cibis in legalibus, Cibum turbæ duodenæ Se dat suis manibus.

Verbum caro panem verum

| Change un pain en son corps divin;              | 20  |
|-------------------------------------------------|-----|
| Du vin il fait son sang, et ce pain et ce vin   |     |
| Laissent détruire leur substance;               |     |
| Tout notre sens résiste à ce qu'il nous en dit, |     |
| Mais au cœur pur et droit la foi seule suffit.  |     |
|                                                 |     |
| Nous qui d'un tel amour recevons un tel gage,   | 25  |
| Adorons ce grand sacrement;                     |     |
| Faisons céder la nuit du vieil enseignement     |     |
| Aux clartés du nouvel usage;                    |     |
| Et si nous n'avons pas des yeux assez perçants, |     |
| Que notre soi supplée au défaut de nos sens.    | 3 o |
|                                                 |     |
| Que de la Trinité l'auguste et saint mystère    |     |
| A jamais partout soit béni :                    |     |
| Rendons au Père immense un respect infini,      |     |
| Pareille gloire au Fils qu'au Père,             |     |
| Pareille à cet Esprit qui procède des deux,     | 3 5 |

Verbo carnem efficit, Fitque sanguis Christi merum; Et si sensus deficit, Ad firmandum cor sincerum Sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui, Et antiquum documentum Novo cedat ritui: Præstet fides supplementum Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque Laus et jubilatio, Salus, honor, virtus quoque Sit, et benedictio; Procedenti ab utroque

# 538 HYMNES POUR LE SAINT SACREMENT.

Éternel, ineffable et tout-puissant comme eux.

#### A MATINES.

5

L'allégresse aujourd'hui doit être solennelle: Poussons jusques au ciel l'éloge du Seigneur. Vieil usage, cessez; que tout se renouvelle, Les œuvres, les chants et le cœur.

Nous célébrons la nuit de la cène dernière, Où Jésus départit l'agneau pascal aux siens, Donna le pain azyme en la même manière Que le donnoient nos anciens.

Ce Verbe du Très-Haut, devant qui le ciel tremble, Ensuite les repaît de son corps précieux,

Le donne tout entier à tous les douze ensemble,

Et tout entier à chacun d'eux.

Compar sit laudatio.

#### AD MATUTINUM.

Sacris solemniis juncta sint gaudia, Et ex præcordiis sonent præconia; Recedant vetera, nova sint omnia, Corda, voces, et opera.

Noctis recolitur cœna novissima, Qua Christus creditur agnum et azyma Dedisse fratribus, juxta legitima Priscis indulta patribus.

Post agnum typicum, expletis epulis, Corpus dominicum datum discipulis, Sic totum omnibus, quod totum singulis, Ejus fatemur manibus. Aux foibles il départ une chair soutenante, Il rend aux affligés la joie avec son sang. « Prenez tous, leur dit-il, ce que je vous présente; 15 Mangez, buvez à votre rang. »

20

C'est ainsi qu'il ordonne un si grand sacrifice; Il en commet le soin aux prêtres parmi nous, Et dans leurs seules mains laisse en dépôt l'office De le prendre et donner à tous.

Ainsi le pain du ciel devient le pain des hommes, Il termine et remplit la figure et la loi. O banquet merveilleux! esclaves que nous sommes, Nous y mangeons notre vrai Roi.

Sainte unité de trois, écoute nos prières:

Comme nous t'adorons, daigne nous visiter;

Conduis-nous par ta voie au séjour des lumières,

Que tu créas pour l'habiter.

Dedit fragilibus corporis ferculum, Dedit et tristibus sanguinis poculum, Dicens: « Accipite quod trado vasculum; Omnes ex eo bibite. »

Sic sacrificium istud instituit, Cujus officium committi voluit Solis presbyteris, quibus sic congruit Ut sumant et dent cæteris.

Panis angelicus fit panis hominum, Dat panis cœlicus figuris terminum: O res mirabilis! manducat Dominum Pauper servus et humilis.

Te trina Deitas unaque, poscimus, Sic tu nos visita, sicut te colimus: Per tuas semitas duc nos quo tendimus, Ad lucem quam inhabitas.

### 540 HYMNES POUR LE SAINT SACREMENT.

#### A LAUDES.

5

10

Le Verbe du Très-Haut, sorti du sein du Père Sans le quitter un seul moment, Achève son ouvrage, et touche à l'heure amère Qui le doit mettre au monument.

Prêt à se voir livrer à la mortelle envie De ses plus cruels ennemis, Lui-même auparavant il se fait pain de vie, Pour se livrer à ses amis.

De son sang, de sa chair il enferme l'essence
Sous ce qui paroît vin et pain,
Afin que l'homme entier d'une double substance
Apaise sa soif et sa faim.

Il se fait notre frère alors qu'il prend naissance, Notre viande dans son festin,

#### AD LAUDES.

Verbum supernum prodiens, Nec Patris linquens dexteram, Ad opus suum exiens, Venit ad vitæ vesperam.

In mortem a discipulo Suis tradendus æmulis, Prius in vitæ ferculo Se tradidit discipulis:

Quibus sub bina specie Carnem dedit et sanguinem, Ut duplicis substantiæ Totum eibaret hominem.

Se nascens dedit socium, Convescens in edulium, Notre prix quand il meurt, et notre récompense Quand il règne là-haut sans fin.

O salutaire hostie, adorable victime, Qui nous ouvres le ciel à tous, D'un puissant ennemi l'insulte nous opprime : Sois notre force, et défends-nous.

20

Gloire soit à jamais à l'être inconcevable

De la sainte unité des trois,

Dont la bonté nous donne un règne interminable

En la patrie où tous sont rois!

Se moriens in pretium, Se regnans dat in præmium.

O salutaris hostia, Quæ cœli pandis ostium, Bella premunt hostilia : Da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria, Qui vitam sine termino Nobis donet in patria.

# TROISIÈME PARTIE.

# HYMNES

# PROPRES DES SAINTS.

# POUR TOUTES LES FÊTES DE LA SAINTE VIERGE.

A VÉPRES.

Étoile de la mer, mère du Tout-Puissant, etc.1.

A MATINES.

Celui que la machine ronde, etc.2.

#### PARS TERTIA.

# HYMNI

PROPRII SANCTORUM.

### IN OMNIBUS FESTIS BEATÆ VIRGINIS.

AD VESPERAS.

Ave, maris stella, etc. 3.

AD MATUTINUM.

Quem terra, pontus, æthera, etc. 4.

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 221. — An vers 11, Corneille a mis : « nos maux, » pour « les maux. »

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus, p. 83.

<sup>3.</sup> Voyez ci-dessus. p. 220. — Au vers 8, il y a une variante assez remarquable : « la tumeur sainte, » pour « l'enflure sainte. »

<sup>4.</sup> Voyez ci-dessus, p. 82.

A LAUDES.

Reine glorieuse et sacrée, etc. 1.

### POUR LE PETIT OFFICE DE LA VIERGE2.

A PRIME, TIERCE, SEXTE, NONE ET COMPLIES. Bénin sauveur de la nature, etc.<sup>3</sup>.

# POUR LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE.

24. juin.

A VÊPRES.

Redonne l'innocence à nos lèvres coupables,

AD LAUDES.
O gloriosa domina, etc. 4.

PRO PARVO OFFICIO BEATÆ VIRGINIS.

AD PRIMAM, TERTIAM, SEXTAM, NONAM ET COMPLETORIUM.

Memento, salutis auctor, etc. 5.

# IN NATIVITATE SANCTI JOANNIS BAPTISTÆ.

24. junii.

AD VESPERAS.

Ut queant laxis resonare fibris

- 1. Voyez-ci dessus, p. 157. Au vers 5, par erreur sans doute, « ta race » a été substitué à « sa race. »
- 2. Le Petit office de la Vierge est, comme nous l'avons dit (p. 77, note 1), celui que Corneille a traduit tout entier.
- 3. Voyez ci-dessus, p. 167. A la seconde strophe de cette hymne, plusieurs fois répétée dans le *Petit office de la Vierge*, Corneille a changé le deuxième et le quatrième vers, qui sont ici :

Notre invincible et doux support.... Et reçois notre esprit au moment de la mort.

4. Voyez ci-dessus, p. 156. - 5. Voyez ci-dessus, p. 166

Et nous inspire des ardeurs, Digne et saint précurseur, qui nous rendent capables De chanter tes grandeurs.

10

15

Un ange tout exprès envoyé vers ton père,
Du ciel en ta faveur ouvert,
Lui prescrivit ton nom, prédit ton ministère,
Et ta vie au désert.

Lui, qui n'osa donner une entière croyance Aux promesses du roi des rois, En demeura muet jusques à ta naissance, Qui lui rendit la voix.

Prisonnier dans un flanc, tu reconnus ton maître Enfermé dans un autre flanc, Et le fis, tout caché, hautement reconnoître Aux auteurs de ton sang.

> Mira gestorum famuli tuorum, Solve polluti labii reatum, Sancte Joannes.

Nuntius celso veniens Olympo, Te patri magnum fore nasciturum, Nomen, et vitæ seriem gerendæ Ordine promit.

Ille, promissi dubius superni, Perdidit promptæ modulos loquelæ; Sed reformasti genitus peremptæ Organa vocis.

Ventris abstruso recubans cubili, Senseras Regem thalamo manentem : Hinc parens nati meritis utcrque Abdita pandit.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable!
Gloire au Verbe-Chair en tout lieu!
Gloire à leur Esprit saint, ainsi qu'eux ineffable,
Avec eux un seul Dieu;

20

#### A MATINES.

Tu portes au désert tes plus tendres années, Et tu fuis tout commerce humain, Tant tu trembles de voir tes vertus profanées Par le moindre mot dit en vain.

Ceint¹ d'un cuir de brebis, ton corps pour couverture 5 Prend un rude poil de chameau, La langouste² et le miel pour toute nourriture, Et pour tout breuvage un peu d'eau.

> Gloria Patri, genitæque proli, Et tibi compar utriusque semper Spiritus alme, Deus unus, omni Tempore sæcli!

> > AD MATUTINUM.

Antra deserti teneris sub annis, Civium turmas fugiens, petisti, Ne levi saltem maculare vitam Famine posses.

Præbuit hirtum tegumen camelus Artubus sacris, strophium bidentes, Cui latex haustum, sociata pastum Mella locustis.

<sup>1.</sup> On lit, mais à tort, dans l'édition de Lesèvre : ceins; et au vers suivant : prends.

<sup>2.</sup> La sauterelle, locusta

0 1

15

20

Vous n'avez que prévu, que prédit le Messie, Prophètes, en termes couverts :

Lui seul montre du doigt la figure éclaircie
Dans le sauveur de l'univers.

Aussi d'aucune femme on n'a jamais vu naître De mérites plus achevés;

Et le ciel le choisit pour baptiser son maître, Et laver qui nous a lavés.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable!
Gloire au Verbe-chair en tout lieu!
Gloire à leur Esprit sain, ainsi qu'eux ineffable,
Qui n'est avec eux qu'un scul Dieu!

A LAUDES.

O trop et trop heureux, toi qui vécus sans tache!

Cæteri tantum cecinere vatum Corde præsago jubar affuturum : Tu quidem mundi scelus auferentem Indice prodis.

Non fuit vasti spatium per orbis Sanctior quisquam genitus Joanne, Qui nefas sæcli meruit lavantem Tingere lymphis.

Gloria Patri, genitæque proli, Et tibi compar utriusque semper Spiritus alme, Deus unus, omni Tempore sæcli!

AD LAUDES.

O nimis felix, meritique celsi,

5

10

Que ton haut mérite surprend, Martyr, qu'à ton désert ton innocence attache, Toi, des prophètes le plus grand!

Les uns de trente fleurs parent une couronne Qui les empêche de vieillir;

D'autres en ont le double, et la tienne te donne Jusqu'à cent fruits à recueillir.

Amollis donc, grand saint, de nos cœurs indociles La dureté par tes vertus;

Aplanis les sentiers âpres et difficiles, Redresse les chemins tortus.

Purge si bien nos cœurs de toute indigne envie, Que l'auteur, le sauveur de tous,

> Nesciens labem nivei pudoris, Præpotens martyr, eremique cultor, Maxime vatum!

Serta ter denis alios coronant Aucta crementis, duplicata quosdam: Trina centeno cumulata fructu Te, sacer, ornant.

Nunc potens nostri meritis opimis Pectoris duros lapides repelle, Asperum planans iter, et reflexos Dirige calles,

Ut pius mundi sator et redemptor Mentibus pulsa livione<sup>1</sup> puris

1. Livione, mot barbare et inexplicable, se lit, non pas seulement dans notre édition originale, mais dans tous les bréviaires que nous avons pu voir. D'après une conjecture ingénieuse que nous a communiquée M. L. Quicherat, nous pensons qu'il y faut substituer luvione, mot également inusité, mais qu'on a pu tirer du composé colluvione, pris dans le sens de « souillure » par les auteurs ecclésiastiques. Corneille, sans tenir compte de la quantité, a traduit comme si livione était syuonyme de livore, « envic. »

Quand il voudra jeter les yeux sur notre vie,
Aime à descendre et vivre en nous.

O grand Dieu, qui n'entends au ciel que des louanges A la gloire de ton saint nom, Si nous joignons d'ici nos voix aux voix des anges, C'est pour te demander pardon.

# POUR LA FÊTE DE SAINT PIERRE ET DE SAINT PAUL.

29. de juin 1.

A VÊPRES ET A MATINES.

Que de clartés, ô Dieu, tu versas dans nos cœurs! Quels ornements tu mis en ton céleste empire, Quand de Pierre et de Paul le glorieux martyre Par un trépas injuste obtint grâce aux pécheurs!

> Rite dignetur veniens sacratos Ponere gressus.

Laudibus cives celebrant superni Te, Deus simplex pariterque trine: Supplices et nos veniam precamur; Parce redemptis.

### IN FESTO SANCTORUM PETRI ET PAULI.

29. junii.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Aurea luce et decore roseo, Lux lucis, omne perfudisti sæculum, Decorans cælos inclyto martyrio, Hac sacra die, quæ dat reis veniam.

<sup>1.</sup> Nous nous conformons à l'édition originale, qui tantôt met et tantôt omet de devant le nom du mois.

### HYMNES POUR SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, 549

5

15

Juges de l'univers par tous deux éclairé, L'un meurt la tête en bas, et l'autre l'a coupée; L'un sur la croix triomphe, et l'autre sous l'épée, Et tous deux vont remplir un trône préparé.

Quel que soit ton bonheur, c'est de là qu'il te vient, Rome, que d'un tel sang empourpre la teinture: 10 Leur mérite pour toi fait plus que ta structure, Et dans ce haut pouvoir c'est lui qui te maintient.

Louange, gloire, honneur à votre immensité, Père, Fils, Esprit saint, qui n'êtes qu'une essence, Et qui gardez tous trois une égale puissance, Et durant tous les temps et dans l'éternité!

#### A LAUDES.

Fidèle et bon pasteur, à qui Jésus-Christ même Laissa sur nos péchés tout pouvoir en ces lieux, Romps-en tous les liens par ce pouvoir suprême

> Janitor cœli, doctor orbis pariter, Judices sæcli, vera mundi lumina, Per crucem alter, alter ense triumphans, Vitæ senatum laureati possident.

> O felix Roma, quæ tantorum principum Es purpurata pretioso sanguine, Non laude tua, sed ipsorum meritis Excellis omnem mundi pulchritudinem.

Sit Trinitati sempiterna gloria, Honor, potestas, atque jubilatio, In unitate cui manet imperium, Ex tunc, et modo per æterna sæcula.

#### AD LAUDES.

Jam bone pastor, Petre, clemens accipe Vota precantum, et peccati vincula Resolve, tibi potestate tradita 550 HYMNES POUR SAINT PIERRE ET SAINT PAUL.

Qui d'un seul mot nous ouvre ou nous ferme les cieux.

5

Grand docteur des gentils, forme-nous à l'étude De la route du ciel par la règle des mœurs, Jusqu'à ce que du bien l'heureuse plénitude De la foiblesse humaine ait épuré nos cœurs.

Père, Fils, Esprit saint, qui n'êtes qu'une essence, Gloire, louange, honneur à votre immensité, Qui soutient en tous trois une égale puissance, Et durant tous les temps et dans l'éternité!!

#### POUR LA CHAIRE SAINT-PIERRE.

A Rome le 182. de janvier, et à Antioche le 22. de février.

A VÊPRES ET A MATINES.

Le ciel, qui t'a commis à dispenser sa loi,

Qua cunctis cœlum verbo claudis, aperis.

Doctor egregie, Paule, mores instrue, Et mente polum nos transferre satage, Donec perfectum largiatur plenius, Evacuato quod ex parte gerimus.

Sit Trinitati sempiterna gloria, Honor, protestas, atque jubilatio, In unitate i manet imperium. Ex tunc, et modo per æterna sæcula.

#### IN CATHEDRA SANCTI PETRI.

Romæ 18. januarii, et Antochiæ 22. februarii.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Quodcumque vinclis super terram strinxeris,

1. Dans le latin, la même strophe termine cette hymne et la précédente. Corneille, sans que le mêtre l'y obligeât, en a varié la traduction.

2. L'édition originale a, par erreur : 13, pour 18, dans le latin comme dans le français.

#### HYMNES POUR LA CHAIRE SAINT-PIERRE. 551

5

10

T'autorise à lier et délier sur terre :

Tous les nœuds que tu romps, il les rompt comme toi;

Ceux que tu serres, il les serre; Et de juge au grand jour il te garde l'emploi.

Père, Fils, Esprit saint, qui n'êtes qu'une essence, Gloire, louange, honneur à votre immensité! Hommage indivisible à la sainte unité

Qui vous tient égaux en puissance, Et durant tous les temps et dans l'éternité!

POUR LE JOUR DE SAINT PIERRE AUX LIENS.

1. d'août.

A VÈPRES.

Par miracle aujourd'hui brisant tous ses liens, Pierre d'un fier tyran évite la furie;

> Erit in astris religatum fortiter; Et quod resolvis in terris arbitrio, Erit solutum super cœli radium: In fine mundi judex eris sæculi.

Gloria Patri per immensa sæcula! Sit tibi, Nate, decus et imperium, Honor, potestas, sanctoque Spiritui. Sit Trinitati salus individua, Per infinita sæculorum sæcula.

IN FESTO SANCTI PETRI AD VINCULA.

1. augusti.

AD VESPERAS.

Petrus beatus catenarum laqueos, Christo jubente, rupit mirabiliter:

#### 552 HYMNES POUR SAINT PIERRE AUX LIENS.

Et Dieu l'en tire exprès pour enseigner les siens, Pour conduire sa bergerie, Et pour sauver des loups le troupeau des chrétiens.

Père, Fils, Esprit saint, qui n'êtes qu'une essence, Gloire, louange, honneur à votre immensité! Hommage indivisible à la sainte unité

Qui vous tient égaux en puissance, Et durant tous les temps et dans l'éternité!

10

5

# POUR LE JOUR DE SAINTE MARIE-MADELAINE<sup>1</sup>.

22. juillet.

A VÊPRES.

Père des célestes clartés,

Custos ovilis, et doctor ecclesiæ, Pastorque gregis, conservator ovium, Arcet luporum truculentem rabiem.

Glovia Patri per immensa sæcula! Sit tibi, Nate, decus et imperium, Honor, potestas, sanctoque Spiritui. Sit Trinitati salus individua, Per infinita sæculorum sæcula.

#### IN FESTO SANCTÆ MARIÆ MAGDALENÆ.

22. julii.

AD VESPERAS.

Pater superni luminis,

<sup>1.</sup> Dans l'édition originale, il y a ici : Magdelaine; mais dans les vers et dans le titre courant au haut des pages : Madelaine.

#### HYMNES POUR SAINTE MARIE-MADELAINE, 553

A peine tes regards tournent sur Madelaine, Que les traits d'une flamme et divine et soudaine Des glaces de son cœur fondent les duretés.

L'amour qui vient de l'embraser 5
Sur les pieds du Sauveur verse une sainte pluie,
Les parfume d'odeurs, et de sa tresse essuie
Ce que sa bouche en feu ne peut assez baiser.

Sans crainte elle l'embrasse mort, Du tombeau sans frayeur elle assiége la pierre, Elle y voit, sans trembler, et Juifs et gens de guerre : La peur n'a point de place où l'amour est si fort.

O Jésus, véritable amour, Fais que par tes bontés notre crime s'efface, Remplis nos cœurs ici de ta céleste grâce, Et sois leur récompense en l'éternel séjour.

> Cum Magdalenam respicis, Flammas amoris excitas, Geluque solvis pectoris.

15

Amore currit saucia Pedes beatos ungere, Lavare fletu, tergere Comis, et ore lambere.

Adstare non timet cruci, Sepulchro inhæret anxia, Truces nec horret milites: Pellit timorem charitas.

O vera, Christe, charitas, Tu nostra purga crimina. Tu corda reple gratia, Tu redde cœli præmia.

### 554 HYMNES POUR SAINTE MARIE-MADELAINE.

Gloire à l'immense Trinité! Gloire au Père éternel! gloire au Verbe ineffable! Gloire à leur Esprit saint, ainsi qu'eux adorable, Et durant tous les temps et dans l'éternité!

20

5

#### A MATINES.

Madelaine embauma d'un onguent précieux Les pieds du saint objet de toute sa tendresse, Les baigna d'un ruisseau qui couloit de ses yeux, Et les essuya de sa tresse.

Gloire, louange, honneur et sans borne et sans fin Au Père tout-puissant, à son Verbe ineffable! Gloire toute pareille à l'Esprit tout divin! Gloire à leur essence adorable!

A LAUDES.

Du Père éternel fils unique,

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

AD MATUTINUM.

Nardo Maria pistico Unxit beatos Domini Pedes, rigando lacrymis, Et detergendo crinibus.

Honor, decus, imperium Sit Trinitati unicæ, Patri, Nato, Paraclito, Per infinita sæcula.

AD LAUDES.

Æterni Patris unice,

Prends pitié des tourments qu'on souffre en ces bas lieux, Aujourd'hui qu'un excès de bonté magnifique Appelle Madelaine à régner dans les cieux.

Aujourd'hui la drachme perdue Dans ton sacré trésor rentre tout de nouveau; La perle précieuse au vrai jour est rendue, Et du fond du bourbier tire un éclat plus beau.

Doux refuge à notre tristesse,
Jésus, unique espoir des cœurs vraiment touchés,
Par le mérite heureux de cette pécheresse,
Remets la peine due à nos plus noirs péchés.

Et vous, son humble et digne mère, Qui ne voyez que trop notre fragilité, Parmi les tristes flots de cette vie amère Daignez servir de guide à notre infirmité,

I 5

5

Nos pio vultu respice, Qui Magdalenam hodie Vocas ad thronum gloriæ.

In thesauro reposita Regis et drachma perdita, Gemmaque luce inclyta De luto luci reddita.

Jesu, dulce refugium, Spes una pœnitentium, Per peccatricis meritum Peccati solve debitum.

Pia mater et humilis, Naturæ memor fragilis, In hujus vitæ fluctibus Nos rege tuis precibus.

#### 556 HYMNES POUR SAINTE MARIE-MADELAINE.

Gloire à tes bontés souveraines,
Dieu, qui rends le courage aux esprits abattus,
Qui fais grâce aux péchés, qui nous remets leurs peines,
Et couronnes au ciel les solides vertus!

# POUR LA TRANSFIGURATION DE JÉSUS-CHRIST.

6. d'août.

#### A VÊPRES ET A MATINES.

Vous qui cherchez Jésus jusque dans sa retraite, Voyez sur le Thabor ce qu'il est dans les cieux : Voyez-y, pour crayon d'une gloire parfaite, La neige en ses habits, le soleil dans ses yeux.

Vous verrez un objet illustre, grand, sublime, Incapable de terme, incapable de fin;

> Uni Deo sit gloria, Pro multiformi gratia, Qui culpas et supplicia Remittit, et dat præmia.

#### IN DIE TRANSFIGURATIONIS JESUS CHRISTI.

6. augusti.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Quicumque Christum quæritis, Oculos in altum tollite : Illic licebit visere Signum perennis gloriæ.

Illustre quiddam cernimus Quod nesciat finem pati, 5

# HYMNES POUR LA TRANSFIGURATION. 557

Un être indépendant, et dont le saint abîme Du ciel et du chaos devança le destin.

C'est ce que vous cherchez, c'est ce roi de la terre, Ce prince si longtemps attendu d'Israël, Qu'en faveur d'Abraham le maître du tonnerre Promit à ses enfants pour monarque éternel.

Ce Père tout-puissant nous le donne avec joie, Deux prophètes en sont les fidèles témoins; Mais il veut qu'on l'écoute, il entend qu'on le croie, 15 Il nous ordonne à tous de lui donner nos soins.

Gloire au céleste objet de la haute merveille Qui se daigne aujourd'hui révéler à nos yeux! Au Père, à l'Esprit saint, gloire toute pareille! Gloire à tous trois ensemble, en tout temps, en tous lieux!

Sublime<sup>t</sup>, celsum, interminum, Antiquius cœlo et chao.

Hic ille rex est gentium Populique rex Judaici, Promissus Abrahæ patri, Ejusque in ævum semini.

Hunc, et prophetis testibus, Isdemque signatoribus, Testator et Pater jubet Audire nos, et credere.

Gloria tibi, Domine, Qui apparuisti hodie, Cum Patre et Sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

<sup>1.</sup> L'édition originale répète ici illustre. La leçon du bréviaire : sublime, est bien celle que Corneille traduit.

#### 558 HYMNES POUR LA TRANSFIGURATION.

#### A LAUDES.

Jésus, très-pur amour, dès que tu nous visites, Dès que tu descends dans nos cœurs, Les ombres de leur nuit, qu'en chassent tes mérites, Cèdent à la clarté qu'y versent tes douceurs.

5

Adorable soleil de la sainte patrie, Lumière impénétrable aux sens, Fils à ton père égal, vérité, voie et vie, Que de bonheur alors ont ces cœurs innocents!

Ineffable splendeur de la gloire du Père, Incompréhensible bonté, Donne par ta présence à notre foi sincère L'inépuisable amour que veut ta charité.

Gloire au céleste objet de la haute merveille Qui se manifeste à nos yeux!

AD LAUDES.

Amor Jesu dulcissime, Quando cor nostrum visitas, Pellis mentis caliginem, Et nos reples dulcedine.

Quam felix est quem satias, Consors paternæ dexteræ, Tu veræ lumen patriæ, Quod omnem sensum superat!

Splendor paternæ gloriæ, Incomprehensa bonitas, Amoris tui copiam Da nobis per præsentiam.

Gloria tibi, Domine, Qui apparuisti hodie,

## HYMNES POUR LA TRANSFIGURATION. 559

Au Père, au Saint-Esprit, gloire toute pareille! 15 Gloire à tous trois ensemble, en tout temps, en tous lieux!

#### POUR L'APPARITION DE SAINT MICHEL.

8. de mai, et pour sa dédicace, 29. de septembre.

A VÈPRES ET A MATINES.

Prête, Sauveur bénin, l'oreille à tes louanges:
Vive splendeur du Père, âme et vertu des cœurs,
Nous les chantons à doubles chœurs,
Nous t'offrons leurs concerts à la face des anges,
Et pour seconder leurs emplois,
Nos vœux jusqu'à ton ciel font résonner nos voix.

Nous honorons, Seigneur, leur céleste milice, Toujours prête là-haut à tes commandements; Surtout de leurs saints régiments

> Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

# IN APPARITIONE SANCTI MICHAËLIS.

(8. maii, et in ejus dedicatione. 29. septembris.)

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Tibi, Christe, splendor Patris, Vita, virtus cordium, In conspectu angelorum, Votis, voce psallimus, Alternantes concrepando Melos damus vocibus.

Collaudamus venerantes Omnes cœli milites, Sed præcipue primatem 5

Nous conjurons le chef de nous être propice, Lui dont l'immortelle vertu Tient écrasé sous lui le dragon abattu.

Souffre que jusqu'au bout nous soyons en sa garde : Toi sans qui nos efforts ne sont que vains efforts,

15

Épure nos cœurs et nos corps, Repousse tous les traits que l'ennemi nous darde, Et malgré ses complots maudits, Par ta seule bonté rends-nous ton paradis.

Gloire soit à jamais au Père inconcevable!

Gloire toute pareille à son Fils Jésus-Christ!

Pareille gloire au Saint-Esprit,

Tout-puissant ainsi qu'eux, ainsi qu'eux ineffable!

Gloire à l'immense Trinité,

Et durant tous les temps et dans l'éternité!

Cœlestis exercitus, Michaëlem in virtute Conterentem zabulum:

Quo custode procul pelle, Rex Christe piissime, Omne nefas inimici, Mundo corde et corpore: Paradiso redde tuo Nos sola clementia.

Gloriam Patri melodis Personemus vocibus, Gloriam Christo canamus. Gloriam Paraclito, Qui trinus et unus Deus Exstat ante sæcula.

10

#### A LAUDES.

Jésus, seule beauté, seule gloire des anges, Auteur et directeur de ce mortel séjour, Fais monter jusqu'aux cieux nos voix et nos louanges, Fais-nous jusqu'à ton ciel monter à notre tour.

Que l'ange de la paix, ce guerrier intrépide Qui dans le noir abîme enfonça le dragon, Nous prête par ton ordre un appui si solide, Que de prospérités il nous comble en ton nom.

Que de ton Gabriel la force inépuisable
De ce vieil ennemi repousse les assauts,
Et qu'à chaque moment sa dextre secourable
Du temple de nos cœurs répare les défauts.

Fais partir de là-haut le médecin céleste,

#### AD LAUDES.

Christe, sanctorum decus angelorum, Rector humani generis et auctor, Nobis æternum tribue benignus Scandere cælum.

Angelum pacis Michaël ad istam Cœlitus mitti rogitamus aulam, Nobis ut crebro veniente crescant Prospera cuncta.

Angelus fortis Gabriel, ut hostem Pellat antiquum, volitet ab alto, Sæpius templum veniens ad istud Visere nostrum.

Angelum nobis, medicum salutis, Cornelle. 1x

r 5

Raphaël, qui nous rende à tous pleine santé : Qu'il écarte nos pas de la route funeste, Et nous guide à l'heureuse et sainte éternité.

Que tous leurs escadrons, que la Vierge, leur reine, Que tous les saints pour nous unissent leurs faveurs, Et par une assistance et prompte et souveraine Assurent la couronne à nos humbles ferveurs.

Accordez cette grâce à l'humaine impuissance, Vous sans qui toute ardeur, tout zèle s'amortit, Sainte unité de trois, inconcevable essence, Dont par tout l'univers la gloire retentit.

> Mitte de cœlis Raphaël, ut omnes Sanet ægrotos, pariterque nostros Dirigat actus.

Hinc Dei nostri genitrix Maria, Totus et nobis chorus angelorum Semper assistat, simul et beata Concio tota.

Præstet hoc nobis Deitas beata Patris, ac Nati, pariterque sancti Spiritus, cujus reboat in omni Gloria mundo.

# POUR LA FÊTE DES SAINTS ANGES GARDIENS,

qui se célèbre le 1. d'octobre, non occupé d'une autre fête.

A VÈPRES ET A MATINES.

Nous chantons ces esprits qu'à veiller sur les hommes, Qu'à les guider partout Dieu même a préposés, De peur que les démons, plus forts que nous ne sommes, Ne remportent sur nous des triomphes aisés;

5

Car enfin le dépit de ces anges rebelles, Dont l'orgueil aux enfers fut soudain abattu, Arme leur jalousie à perdre les fidèles, Dont Dieu veut en leur place élever la vertu.

Viens donc, ange du ciel, et de toute l'enceinte Que confie à tes soins ce grand maître des temps, Détourne tous les maux dont l'âme sent l'atteinte, Et qui ne laissent point en paix ses habitants.

## IN FESTO SANCTORUM ANGELORUM CUSTODUM,

prima die octobris non impedita alio festo.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Custodes hominum psallimus angelos, Naturæ fragili quos Pater addidit Cælestis comites, insidiantibus Ne succumberet hostibus;

Nam quod corruerit proditor angelus, Concessis merito pulsus honoribus, Ardens invidia pellere nititur Quos cœlo Deus advocat.

Huc custos igitur pervigil advola, Avertens patria de tibi credita Tam morbos animi, quam requiescere Quicquid non sinit incolas

# 564 HYMNES POUR LES SAINTS ANGES GARDIENS.

Exaltons la puissance et la bonté divine Des trois qui ne sont qu'un dans leur immensité, Et qui gouvernant seuls cette triple machine, Règnent et régneront toute l'éternité.

#### A LAUDES.

15

10

Grand Dieu, qui déployas ta suprême puissance A tirer du néant tout ce vaste univers, Et qui ne te sers pas de moins de providence A régir tant d'êtres divers,

Vois d'un œil de pitié nos âmes criminelles, Qui d'une voix commune implorent tes bontés; Et comme l'aube ici rend des clartés nouvelles, Rends-leur de nouvelles clartés.

Que ce garde choisi, que tout l'enfer redoute, L'ange qui par ton ordre accompagne nos pas,

> Sanctæ sit Triadi laus pia jugiter, Cujus perpetuo numine machina Triplex hæc regitur, cujus in omnia Regnat gloria sæcula.

> > AD LAUDES.

Orbis patrator optime, Qui quicquid est potentia Magna creasti, nec regis Minore providentia,

Adesto supplicantium Tibi reorum cœtui, Lucisque sub crepusculum Lucem novam da mentibus;

Tuusque nobis angelus Signatus ad custodiam,

## HYMNES POUR LES SAINTS ANGES GARDIENS. 565

Empêche que le crime infecte notre route De ses contagieux appas.

De l'envieux dragon qu'il dompte la malice, Qu'il en rompe l'effort, qu'il en brise les traits, Et ne permette pas que son noir artifice Nous enveloppe en ses filets.

Qu'aux fureurs de la guerre il ferme nos contrées, Qu'il écarte de nous ce qu'elle a de rigueurs; Que la peste en nos murs ne trouve point d'entrées, Ni la discorde dans nos cœurs.

Gloire au Père éternel, qui garde par ses anges Tout ce qu'a racheté le sang de Jésus-Christ, Et qui par eux anime à chanter ses louanges Tout ce qu'a rempli son Esprit!

> Hic adsit, a contagio Qui criminum nos protegat.

Serpentis nobis æmuli Calumnias exterminet, Ne rete fraudulentiæ Incauta nectat pectora.

Metum propellat hostium Nostris procul de finibus, Pacem procuret civium, Fugetque pestilentiam.

Deo Patri sit gloria, Qui quos redemit Filius. Et sanctus unxit Spiritus, Per angelos custodiat.

# POUR LA FÊTE DE SAINTE TÉRÈSE.

15. octobre.

A VÉPRES.

Par un départ secret des tiens tu te sépares, Pour annoncer un Dieu qui règne seul en toi, Térèse, et pour répandre en des climats barbares, Ou ton propre sang, ou la foi.

Mais ce Dieu te réserve une mort plus charmante, Un martyre plus beau clora ton dernier jour : Tu ne devras le ciel qu'à cette pointe ardente Dont te va navrer son amour.

O d'un amour si saint noble et sainte victime, Verse en nos cœurs ce feu qu'allume au tien son dard, 10 Et préserve de ceux où nous mène le crime

## IN FESTO SANCTÆ TERESIÆ.

15. octobris.

AD VESPERAS.

Regis superni nuntia, Domum paternam descris, Terris, Teresa, barbaris Christum datura, aut sanguinem.

Sed te manet suavior Mors, pæna poscit dulcior: Divini amoris cuspide In vulnus icta concides.

O charitatis victima, Tu corda nostra concrema, Tibique gentes creditas

Tout ce qui suit ton étendard.

Gloire au Père éternel, sous qui l'univers tremble! Gloire au Verbe incarné, qu'on ne peut trop bénir! Gloire à leur Esprit saint! gloire à tous trois ensemble, Dans tous les siècles à venir!

#### A MATINES.

Telle qu'une blanche colombe Qui vole à tire-d'aile, et se dérobe aux yeux, De Térèse aujourd'hui l'âme remonte aux cieux, Quand le corps descend sous la tombe.

Son divin époux la rappelle :

« Viens, ma sœur, lui dit-il, viens du haut du Carmel,
Viens de l'Agneau mystique au festin éternel,
Viens à la couronne éternelle. »

Averni ab igne libera.

Sit laus Patri cum Filio, Et Spiritu Paraclito, Tibique, sancta Trinitas, Nunc et per omne sæculum.

#### AD MATUTINUM.

Hæc est dies qua, candidæ Instar columbæ, cælitum Ad sacra templa spiritus Se transtulit Teresiæ;

Sponsique voces audiit: « Veni, soror, de vertice Carmeli, ad Agni nuptias; Veni ad coronam gloriæ. » Chaste Époux des vierges sans tache, T'adorent à jamais les esprits bienheureux! Et qu'à bénir sans fin tes desseins amoureux Leur sainte éternité s'attache.

# POUR LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS.

1. novembre.

A VÊPRES ET A MATINES.

Secourez-nous dans nos misères, Unique rédempteur de tous, Et souffrez que la Vierge, à force de prières, Pour de pauvres pécheurs calme votre courroux.

> Saints escadrons d'esprits célestes, Qui nous montrez à le bénir,

> > Te, Christe, sponse virginum, Beati adorent ordines, Et nuptiali cantico Laudent per omne sæculum.

## IN FESTO OMNIUM SANCTORUM.

1. novembris.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Christe, redemptor omnium, Conserva tuos famulos, Beatæ semper Virginis Placatus sanctis precibus.

Beata quoque agmina Cœlestium spirituum, 10

5

Guérissez, repoussez, chassez les maux funestes : Purgez-en le passé, le présent, l'avenir.

Prophètes du souverain juge,
Apôtres chéris du Sauveur,
Notre fragilité met en vous son refuge :
Remplissez-en l'espoir, parlez en sa faveur.

10

Martyrs, dont nous implorons l'aide, Et vous, confesseurs éclairés, De tout ce qui nous tue obtenez le remède, Et faites-nous revivre aux palais azurés.

15

Heureux troupeau de vierges pures, Corps sacré de religieux, Comme les autres saints guérissez nos blessures, Et nous ouvrez l'entrée au royaume des cieux.

20

# Chassez la nation perfide

Præterita, præsentia, Futura mala pellite.

Vates æterni judicis, Apostolique Domini, Suppliciter exposcimus Salvari vestris precibus.

Martyres Dei inclyti, Confessoresque lucidi, Vestris orationibus Nos ferte in cælestibus.

Chori sanctarum virginum, Monachorumque omnium, Simul cum sanctis omnibus, Consortes Christi facite.

Gentem auferte perfidam

# 570 HYMNES POUR TOUS LES SAINTS.

Loin des fidèles au vrai Dieu: Que nous puissions lui rendre avec amour solide Les grâces qu'en tout temps on lui doit en tout lieu.

Gloire au Père, à son Fils unique! 25 Même gloire à l'Esprit divin! Gloire à tout ce qu'aux saints leur bonté communique! Gloire à leur unité sans mesure et sans fin!

#### A LAUDES.

Jésus, Sauveur de tout le monde, Protége des pécheurs par ton sang rachetés; Et toi, vierge et mère féconde, Demande pour eux grâce à ses hautes bontés.

Anges dont le respect l'admire, Patriarches bénis à qui Dieu le promit,

> Credentium de finibus, Ut Christo laudes debitas Persolvamus alacriter.

Gloria Patri ingenito, Ejusque unigenito, Una cum sancto Spiritu, In sempiternam sæcula!

AD LAUDES.

Jesu, Salvator sæculi, Redemptis ope subveni, Et pia Dei genitrix, Salutem posce miseris.

Cœtus omnes angelici, Patriarcharum cunei, 5

## HYMNES POUR TOUS LES SAINTS. 571

Et vous qui le sûtes prédire, Prophètes, déployez pour nous votre crédit.

Précurseur qui mieux que tous autres
Connûtes ce Messie avant que d'être né,
Portier du ciel, dignes apôtres,
Brisez les fers honteux d'un peuple infortuné.

Que par une faveur égale,
Le pur sang des martyrs, la foi des confesseurs,
Et la chasteté virginale,
Des taches du péché daignent purger nos cœurs.

20

Que les rigides solitaires,
Que tous les habitants du céleste palais,
A nos vœux joignent leurs prières,
Pour nous faire avec eux y revivre à jamais.

# Louange au Père inconcevable!

Et prophetarum merita, Nobis precentur veniam.

Baptista Christi prævius, Et claviger æthereus, Cum cæteris apostolis, Nos solvant nexu criminis.

Chorus sacratus martyrum, Confessio sacerdotum, Et virginalis castitas, Nos a peccatis abluant.

Monachorum suffragia, Omnesque cives cælici, Annuant votis supplicum, Et vitæ poseant præmium.

Laus, honor, virtus, gloria

# 572 HYMNES POUR TOUS LES SAINTS.

Honneur au Verbe-chair! gloire à l'Esprit divin!
Hommage à leur être adorable,
A leur unité sainte, à leur règne sans fin!

Deo Patri, et Filio, Sancto simul Paraclito, In sæculorum sæcula!

# QUATRIÈME PARTIE.

# HYMNES DU COMMUN DES SAINTS.

# POUR LES APÔTRES ET LES ÉVANGÉLISTES.

HORS DU TEMPS DE PÂQUES.

A VÈPRES ET A LAUDES.

Aux célestes concerts mêlons d'ici les nôtres, Que la terre avec joie en puisse retentir : L'ange célèbre au ciel la gloire des apôtres, C'est à nos voix d'y repartir.

PARS QUARTA.

# HYMNI

DE COMMUNI SANCTORUM.

## PRO APOSTOLIS ET EVANGELISTIS,

EXTRA TEMPUS PASCHALE.

AD VESPERAS ET LAUDES.

Exultet cœlum laudibus, Resultet terra gaudiis: Apostolorum gloriam Sacra canunt solemnia. Juges de l'univers, véritables lumières

Dont le monde éclairé bénit les sacrés feux,

C'est à vous que nos cœurs adressent leurs prières:

Recevez-en les humbles vœux.

Les clefs du paradis sont en votre puissance, Par vous sa porte s'ouvre, et se ferme par vous; 10 D'un seul mot aux pécheurs vous rendez l'innocence: Parlez, et nous sommes absous.

Sous quelque infirmité que les hommes languissent, Votre ordre les guérit ou les laisse abattus : Rendez aux bonnes mœurs, qui dans nous s'affoiblissent, La sainte vigueur des vertus,

Afin que quand Dieu même en son lit de justice Décidera du monde, et finira les temps, Il prononce pour nous un arrêt si propice, Qu'il nous laisse à jamais contents.

> Vos sæcli justi judices, Et vera mundi lumina, Votis precamur cordium, Audite preces supplicum.

20

Qui cœlum verbo clauditis, Serasque ejus solvitis, Nos a peccatis omnibus Solvite jussu, quæsumus.

Quorum præcepto subditur Salus et languor omnium, Sanate ægros moribus, Nos reddentes virtutibus,

Ut cum judex advenerit Christus, in fine sæculi, Nos sempiterni gaudii Faciat esse compotes.

Gloire au Père éternel! gloire au Fils ineffable! Gloire toute pareille à l'Esprit tout divin, Qui procédant des deux, et comme eux immuable, Avec tous deux règne sans fin!

#### A MATINES.

Que les dons éternels du monarque des anges, Saints apôtres, ses favoris, Occupent notre bouche à de justes louanges Pour vous qu'il a le plus chéris.

Son grand choix vous a faits princes de nos églises,
Chefs des plus triomphants combats,
De ce vaste univers les lumières exquises,
Et du vrai Dieu les vrais soldats.

En vous on voit des saints la foi dévote et nette, Des croyants l'invincible espoir;

> Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

#### AD MATUTINUM.

Æterna Christi munera, Apostolorum gloriam, Laudes canentes debitas, Lætis canamus mentibus:

Ecclesiarum principes, Belli triumphales duces, Cœlestis aulæ milites, Et vera mundi lumina.

Devota sanctorum fides, Invicta spes credentium;

2. 0

En vous de Jésus-Christ la charité parfaite Du monde brave le pouvoir.

En vous le Père voit la splendeur de sa gloire, Le Saint-Esprit, sa volonté; Le Fils y voit briller l'éclat de sa victoire : Dieu tout entier est exalté.

Adorable Jésus, dont la gloire infinie Remplit tous les célestes chœurs, Daigne nous à jamais joindre à leur compagnie, Quoique inutiles serviteurs.

> Perfecta Christi charitas Mundi triumphat principem.

In his paterna gloria, In his voluntas Spiritus, Exultat in his Filius. Cœlum repletur gaudio.

Te nunc, Redemptor, quæsumus, Ut ipsorum consortio Jungas precantes servulos, In sempiterna sæcula.

# POUR LES APÔTRES ET LES ÉVANGÉLISTES,

AU TEMPS DE PÂQUES.

### A VÈPRES ET A MATINES.

Les apôtres en pleurs, et comblés de tristesse, Regrettoient ce maître adoré, Que l'impie attentat d'une race traîtresse Par un cruel trépas avoit défiguré.

Un ange en consola de vertueuses dames :

« Quittez, leur dit-il, ce tombeau;

Allez en Galilée, et ce roi de vos âmes

Y frappera vos yeux par un éclat nouveau. »

Aux apôtres soudain elles courent le dire

Avec un saint empressement,

Et rencontrent ce Dieu pour qui leur cœur soupire,

Comme il l'avoit promis, sorti du monument.

## PRO APOSTOLIS ET EVANGELISTIS,

TEMPORE PASCHALI.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Tristes erant apostoli De nece sui Domini, Quem morte crudelissima Servi damnarant impii.

Sermone blando angelus Prædixit mulieribus : « In Galilæa Dominus Videndus est quantocius. »

Illæ dum pergunt concitæ Apostolis hoc dicere, Videntes eum vivere, Christi tenent vestigia:

1.5

20

Ses disciples à peine en ont la connoissance, Qu'ils vont en hâte au même lieu, Voir ce dernier effet de la toute-puissance, Qui ranime le corps de l'unique Homme-Dieu.

Sauveur de tout le monde, en cette pleine joie Dont la Pâque remplit nos cœurs, Daigne si bien guider ton peuple dans ta voie, Que d'une mort funeste il échappe aux rigueurs.

Gloire à toi, Rédempteur, et monarque suprême, Par toi-même ressuscité! Même gloire à ton Père, au Saint-Esprit la même, Et durant tous les temps et dans l'éternité!

#### A LAUDES.

Pâques semble au soleil en faveur des apôtres Prêter de nouvelles splendeurs:

> Quo agnito, discipuli In Galilæam propere Pergunt videre faciem Desideratam Domini.

Quæsumus, auctor omnium, In hoc paschali gaudio, Ab omni mortis impetu Tuum defende populum.

Gloria tibi, Domine, Qui surrexisti a mortuis, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

AD LAUDES.

Claro paschali gaudio Sol mundo nitet radio, Avec les yeux du corps, foibles comme les nôtres, D'un maître revivant ils ont vu les grandeurs.

Ils ont vu dans sa chair l'ouverture des plaies,
Ils l'ont sondée avec les doigts;
Son trépas étoit vrai, ces merveilles sont vraies :
C'est ce que chacun d'eux publie à haute voix.

Saisis-toi de nos cœurs, roi qui n'es que clémence, Et qui pour nous te fis mortel, Afin que notre zèle à ta haute puissance Rende avec allégresse un hommage éternel.

Sauveur de tout le monde, en cette pleine joie
Dont la Pâque remplit nos cœurs,
Daigne si bien guider ton peuple dans ta voie,
Que d'une mort funeste il échappe aux rigueurs.

Gloire à toi, Rédempteur, et monarque suprême,

Cum Christum jam apostoli Visu cernunt corporeo.

Ostensa sibi vulnera In Christi carne fulgida, Resurrexisse Dominum Voce fatentur publica.

Rex, Christe, clementissime, Tu corda nostra posside, Ut tibi laudes debitas Reddamus omni tempore.

Quæsumus, auctor omnium, In hoc paschali gaudio, Ab omni mortis impetu Tuum defende populum.

Gloria tibi, Domine,

# 580 HYMNES POUR LES APÔTRES, ETC.

Par toi-même ressuscité! Même gloire à ton Père, au Saint-Esprit la même, Et durant tous les temps et dans l'éternité!

20

## POUR UN MARTYR.

A VÊPRES ET A MATINES.

Dieu, qui de tes soldats couronnes la victoire Et sers de prix à leurs hauts faits, En faveur du martyr dont nous chantons la gloire, Dégage-nous de nos forfaits.

Il renonça du siècle aux honneurs périssables, Les regarda comme pollus, Et goûte dans le ciel ces biens inépuisables Que tu dépars à tes élus.

5

Qui surrexisti a mortuis, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

#### IN FESTO UNIUS MARTYRIS.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Deus tuorum militum Corona, sors, et præmium. Laudes canentes martyris Absolve nexu criminis.

Hic nempe mundi gaudia, Et blandimenta noxia, Caduca rite deputans, Ovans tenet cœlestia.

- Il brava des tourments l'horreur la plus cruelle,
  Les souffrit avec un grand cœur;
  Et son sang répandu pour ta gloire immortelle
  Lui gagne un immortel honneur.
- Ecoute, ô Dieu bénin, notre cœur qui soupire!

  Et, favorable à nos clameurs,
  Aujourd'hui qu'un martyr triomphe en ton empire,
  Pardonne à de pauvres pécheurs.
- Gloire au Père éternel! gloire au Fils ineffable Gloire à l'Esprit saint et divin! Gloire à leur unité, dont l'essence immuable Règne sans bornes et sans fin!

#### A LAUDES.

Martyr, qui du grand Dieu suivant le Fils unique, Et son vrai disciple en ces lieux,

> Pænas cucurrit fortiter, Et sustulit viriliter; Pro te effundens sanguinem, Æterna dona possidet.

Ob hoc precatu supplici Te poscimus, piissime, In hoc triumpho martyris Dimitte noxam criminis.

Laus et perennis gloria Deo Patri, et Filio, Sancto simul Paraclito, In sæculorum sæcula!

AD LAUDES.

Martyr Dei, qui unicum Patris sequendo Filium

10

15

Domptas tout ce qu'osa la fureur tyrannique Dont tu triomphes dans les cieux,

Contre tous nos péchés daigne de tes prières Nous prêter le céleste appui; De tout ce qui nous souille affranchis nos misères, Et soulage tout notre ennui.

Détaché des liens de la terrestre masse, Tu vis dans l'éternel séjour : Détache-nous du siècle, et nous obtiens la grâce De mettre en Dieu tout notre amour.

Gloire au Père éternel! gloire au Fils ineffable!
Gloire à l'Esprit saint et divin!
Gloire à leur unité, dont l'essence immuable
Règne sans bornes et sans fin!

Victis triumphas hostibus, Victor fruens cœlestibus,

Tui precatus munere Nostrum reatum dilue, Arcens mali coutagium, Vitæ removens tædium.

Soluta sunt jam vincula Tui sacrati corporis: Nos solve vinclis sæculi Amore Filii Dei.

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

## POUR PLUSIEURS MARTYRS.

#### A VÊPRES.

Chantons des saints martyrs les mérites sur terre, La valeur aux combats, les triomphes aux cieux : C'est de tous les vainqueurs qu'ennoblisse la guerre Le genre le plus glorieux.

Le monde avec horreur a regardé leur vie, Comme ils ont regardé le monde avec mépris; Et ta route, ô grand Dieu, jusqu'à ton ciel suivie, De ton royaume a fait leur prix.

Leur courage a bravé les gênes préparées;
Leur force a mis à bout la rage des tyrans;
L'ongle de fer leur cède, et leurs chairs déchirées
Raniment le cœur des mourants.

#### IN FESTO PLURIMORUM MARTYRUM.

AD VESPERAS.

Sanctorum meritis inclyta gaudia Pangamus, socii, gestaque fortia; Nam gliscit animus promere cantibus Victorum genus optimum.

Hi sunt quos retinens mundus inhorruit; Ipsum nam sterili flore peraridum Sprevere penitus, teque secuti sunt, Rex Christe bone, cœlitus.

Hi pro te furias, atque ferocia Calcarunt hominum sævaque verbera; Cessit his lacerans fortiter ungula, Nec carpsit penetralia.

## 584 HYMNES POUR PLUSIEURS MARTYRS.

Comme innocents agneaux, ils soussirent tout sans plainte: On les brise, on les hache, ils n'en murmurent point; Leur cœur s'en applaudit, et porte à chaque atteinte 15 La patience au dernier point.

Quelle plume, Seigneur, quelle voix peut décrire Ce que ta main apprête à ces dignes guerriers? La pourpre de leur sang leur assure un empire, Et leur mort, d'immortels lauriers.

Unique déité, daigne effacer nos crimes, Laver leur moindre tache, et nous donner ta paix, Afin qu'associés à ces pures victimes Nous t'en rendions gloire à jamais.

#### A MATINES.

20

Que les dons éternels du monarque des anges, Les victoires de ses martyrs,

> Cæduntur gladiis more bidentium, Non murmur resonat, non querimonia; Sed corde tacito mens bene conscia Conservat patientiam.

Quæ vox, quæ poterit lingua retexere Quæ tu martyribus munera præparas? Rubri nam fluido sanguine, laurcis Ditantur bene fulgidis.

Te, summa Deitas unaque, poseimus, Ut culpas abluas, noxia subtrahas, Des pacem famulis, nos quoque gloriam Per cuncta tibi sæcula.

AD MATUTINUM.

Æterna Christi munera, Et martyrum victorias,

- Occupant notre bouche à de justes louanges, Épanouissent nos desirs.
- Le mépris des terreurs qu'épand la tyrannie,

  Et celui des gênes du corps,

  Les ont fait arriver à l'immortelle vie

  Par la plus heureuse des morts.
- Ils sont livrés aux dents des bêtes carnassières,
  On les abîme dans les feux;
  Des plus cruels bourreaux les rages les plus fières
  Fondent et se lassent sur eux.
- On déchire leurs flancs, on sème leurs entrailles;
  Et quand leur sang est répandu,
  Leur esprit en repos attend de ces batailles
  Le prix qu'il sait leur être dû.

# Adorable Jésus, dont la gloire infinie

Laudes canentes debitas, Lætis canamus mentibus.

Terrore victo sæculi, Pænisque spretis corporis, Mortis sacræ compendio Vitam beatam possident.

Traduntur igni martyres, Et bestiarum dentibus; Armata sævit ungulis Tortoris insani manus.

Nudata pendent viscera, Sanguis sacratus funditur; Sed permanent immobiles, Vitæ perennis gratia.

Te nunc, Redemptor, quæsumus,

## 586 HYMNES POUR PLUSIEURS MARTYRS.

Remplit tous les célestes chœurs, Daigne nous à jamais joindre à leur compagnie, Quoique inutiles serviteurs.

A LAUDES.

20

10

Toi qui mets tes martyrs au-dessus du tonnerre, Et couronnes tes confesseurs, Toi qui par le mépris des faux biens de la terre Rends d'inépuisables douceurs,

Prête à nos voix, Seigneur, des oreilles propices,
Donne à nos vœux de prompts effets:

Nous chantons des martyrs les triomphants supplices,
Pardonne à nos plus noirs forfaits.

Tu vaincs en ces martyrs, et ta bonté fait grâce A ceux qui confessent ton nom : Tu vois de nos péchés quelle est l'impure masse,

> Ut ipsorum consortio Jungas precantes servulos, In sempiterna sæcula.

> > AD LAUDES.

Rex gloriose martyrum, Corona confitentium, Qui respuentes terrea Perducis ad cœlestia,

Aurem benignam protinus Appone nostris vocibus: Trophæa sacra pangimus, Ignosce quod deliquimus.

Tu vincis in martyribus, Parcendo confessoribus: Tu vince nostra crimina,

# HYMNES POUR PLUSIEURS MARTYRS. 587

Triomphes-en par le pardon.

Gloire au Père éternel! gloire au Fils ineffable! Gloire à l'Esprit saint et divin! Gloire à leur unité, dont l'essence immuable Règne sans bornes et sans fin!

15

## POUR UN CONFESSEUR.

A VÊPRES ET A MATINES.

Ce digne confesseur, dont le peuple en ces lieux Honore la mémoire et célèbre la fête, D'un empire aujourd'hui fit la sainte conquête, Et prit sa place dans les cieux,

Tant qu'il vécut sur terre, on vit sa piété Par un divin accord s'unir à la prudence,

5

Donando indulgentiam.

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

## IN FESTO UNIUS CONFESSORIS.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Iste confessor Domini sacratus, Festa plebs cujus celebrat per orbem, Hodie lætus meruit secreta Scandere cæli :

Qui pius, prudens, humilis, pudicus, Sobrius, castus fuit, et quietus, Sa pudeur conspirer avec la tempérance, Son calme avec l'humilité.

Autour de son tombeau les malades rangés Reçoivent chaque jour des guérisons soudaines, 10 Et les maux les plus grands qui ravagent leurs veines Sont d'autant plus tôt soulagés.

C'est donc avec raison que nos chœurs aujourd'hui Font résonner un hymne et des vœux à sa gloire, Afin que son mérite aide à notre victoire A monter au ciel après lui.

ı 5

20

Gloire à l'unique auteur de ce vaste univers! Gloire, honneur et louange à sa bonté divine, Dont l'absolu vouloir gouverne la machine Du ciel, de la terre et des mers!

> Vita dum præsens vegetavit ejus Corporis artus:

Ad sacrum cujus tumulum frequenter Membra languentum modo sanitati, Quolibet morbo fuerint gravata, Restituuntur:

Unde nunc noster chorus, in honorem Ipsius, hymnum canit hunc libenter, Ut piis ejus meritis juvemur Omne per ævum.

Sit salus illi, decus, atque virtus, Qui supra cœli residens cacumen, Totius mundi machinam gubernat, Trinus et unus.

# HYMNE POUR UN CONFESSEUR PONTIFE. 589

## POUR UN CONFESSEUR PONTIFE.

A LAUDES.

5

10

Doux rédempteur de tout le monde, Sainte couronne des prélats, Daigne, par ta clémence en miracles féconde, Favoriser des vœux qu'on t'offre d'ici-bas.

C'est en cette heureuse journée, Dont nous célébrons le retour, Qu'un prélat tout à toi vit sa course bornée Par le prix éternel qu'en reçut son amour.

Pour avoir des biens périssables Rejeté les flatteurs attraits, Il en goûte aujourd'hui qui sont inexprimables, Et dont l'épanchement ne tarira jamais.

Fais-nous, Seigneur, suivre ses traces,

#### PRO CONFESSORE PONTIFICE.

AD LAUDES.

Jesu, redemptor omnium, Perpes corona præsulum, In hac die clementius Nostris faveto precibus,

Tui sacri qua nominis Confessor almes claruit; Hujus celebrat annua Devota plebs solemnia:

Qui rite mundi gaudia Hujus caduca respuens, Cum angelis cœlestibus Lætus potitur præmiis.

Hujus benignus annue

# 590 HYMNE POUR UN CONFESSEUR PONTIFE.

I 5

20

Imprimer nos pas sur les siens, Afin qu'à sa prière obtenant mêmes grâces, Nous puissions dans le ciel jouir des mêmes biens.

Puissions-nous, ô roi débonnaire, Te rendre une gloire sans fin, Pareille et même gloire à ton céleste Père, Pareille et même gloire à l'Esprit tout divin!

POUR UN CONFESSEUR NON PONTIFE.

A LAUDES.

Jésus, de notre foi la plus riche couronne Et la plus haute vérité, Qui pour prix des travaux qu'en t'aimant on se donne, Rends une heureuse éternité,

> Nobis sequi vestigia; Hujus precatu servulis Dimitte noxam criminis.

Sit, Christe, rex piissime, Tibi, Patrique gloria, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

PRO CONFESSORE NON PONTIFICE.

AD LAUDES.

Jesu, corona celsior, Et veritas sublimior, Qui confitenti servulo Reddis perenne præmium,

| HYMNE POUR UN CONFESSEUR NON PONTIFE.           | 591 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Accorde en rédempteur aux vœux de l'assemblée,  | 5   |
| Par les mérites de ce saint,                    |     |
| La grâce des péchés dont elle est accablée,     |     |
| Et brise les fers qu'elle craint.               |     |
| Ce jour que tous les ans sa fête renouvelle,    |     |
| Ce grand, ce digne jour nous luit,              | 10  |
| Où quittant de son corps la dépouille mortelle, |     |
| Il monta dans un jour sans nuit.                |     |
| Pour avoir dédaigné tout ce que la nature       |     |
| Étale d'attrayant aux yeux,                     |     |
| Et traité ses trésors et de fange et d'ordure,  | 15  |
| Il règne à jamais dans les cieux.               |     |
| A force d'adorer ta main qui nous gouverne,     |     |
| A force d'exalter ton nom,                      |     |
| Il dompta hautement tout l'orgueil de l'Averne, |     |
| Et les ministres du démon.                      | 20  |
|                                                 |     |
| Da supplicanti cœtui                            |     |

Da supplicanti cœtui Obtentu hujus optimi, Remissionem criminum, Rumpendo nexum vinculi.

Anni recurso tempore, Dies illuxit lumine, Quo sanctus hic de corpore Polum migravit præpotens.

Hic vana terræ gaudia, Et luculenta prædia Polluta sorde deputans, Ovans tenet cælestia.

Te Christe, rex piissime, Hie confitendo jugiter, Calcavit hostem fortiter, Superbum ac satellitem,

# 592 HYMNE POUR UN CONFESSEUR NON PONTIFE.

Ce qu'il eut de vertu, ce qu'il eut de foi vive,

Dans le rang de tes confesseurs,

Pour fruit d'une abstinence heureusement craintive,

Goûte d'éternelles douceurs.

Daigne donc, ô grand Dieu, dont les bontés sublimes L'ont mis au nombre des élus, Remettre en sa faveur à l'excès de nos crimes Les châtiments qui leur sont dus.

Louange à tout jamais au Père inconcevable!

Louange à son Verbe en tout lieu!

Louange à l'Esprit saint, ainsi qu'eux ineffable,

Qui n'est avec eux qu'un seul Dieu!

Virtute clarus et fide, Confessionis ordine, Jejuna membra deferens, Dapes supernas obtinet.

Proinde te, piissime, Precamur omnes supplices, Ut hujus almi gratia Nobis remittas debita.

Gloria Patri Domino! Gloria unigenito, Una cum sancto Spiritu, In sempiterna sæcula! 3 0

10

38

## POUR LES VIERGES.

A VÊPRES ET A LAUDES.

Jésus, des vierges la couronne, Que dans ses flancs sacrés une mère porta Qui vierge te conçut, et vierge t'enfanta, Reçois les humbles vœux dont notre cœur résonne.

Parmi les lis que tu fais naître, Les vierges à l'envi te vont faire la cour; En époux glorieux tu les remplis d'amour, Et ton céleste amour les récompense en maître.

Partout elles suivent tes traces, Et la sainte candeur de leurs feux innocents Offre à ta gloire immense un éternel encens, A ton immense amour d'inépuisables grâces.

Fais-nous par des faveurs nouvelles

PRO VIRGINIBUS.

AD VESPERAS ET LAUDES.

Jesu, corona virginum, Quem mater illa concipit Quæ sola virgo parturit, Hæc vota elemens accipe.

Qui pascis inter lilia, Septus chorcis virginum, Sponsus decorus gloria, Sponsisque reddens præmia:

Quocumque pergis, virgines Sequuntur, atque laudibus Post te canentes cursitant, Hymnosque dulces personant.

Te deprecamur, largius

Corneille ix.

Épurer à tel point notre fragilité, Qu'élevés au-dessus de notre infirmité, Nous soyons à tes yeux chastes et saints comme elles.

Honneur, vertu, gloire et louange Au Père, au Fils unique, à l'Esprit tout divin, Qui ne sont qu'une essence, et qui tous trois, sans fin, Règnent dans un séjour où jamais rien ne change! 20

#### A MATINES.

Fils d'une vierge pure, auteur de cette mère Qui vierge te conçut, vierge te mit au jour, Nous chantons d'une vierge et la mort et l'amour: Donne à nos chants de quoi te plaire.

Elle fut, cette vierge, en deux façons heureuse: Son sexe étoit fragile, elle sut résister; Son siècle étoit cruel, elle sut le dompter,

> Nostris adauge sensibus Nescire prorsus omnia Corruptionis vulnera.

Laus, honor, virtus, gloria, Deo Patri, et Filio, Sancto simul Paraclito, In sæculorum sæcula!

AD MATUTINUM.

Virginis proles, opifexque matris, Virgo quem gessit, peperitque virgo, Virginis festum canimus trophæum : Accipe votum.

Hæc tua virgo, duplici beata Sorte, dum gestit fragilem domare Corporis sexum, domuit cruentum Toujours forte et victorieuse.

Elle voyoit aussi le trépas sans le craindre, Les tyrans sans frémir, les bourreaux sans horreur; 10 Et les flots de son sang que versa leur fureur Jusqu'au ciel la firent atteindre.

Au nom de cette vierge exauce nos prières,
Pardonne à nos péchés, purge ce qui vient d'eux,
Afin qu'à tes autels notre zèle et nos vœux
Te portent des âmes entières.

Gloire au Père éternel, tout bon, tout saint, tout sage! Gloire au Verbe incréé! gloire à l'Esprit divin, Qui procédant des deux, règne avec eux sans fin, Et veut de nous pareil hommage!

## Corpore sæclum:

Unde nec mortem, nec amica mortis Sæva pænarum genera pavescens, Sanguine fuso meruit sacratum Scandere cælum.

Hujus obtentu, Deus alme, nostris Parce jam culpis, vitia remittens, Quo tibi puri resonemus almum Pectoris hymnum.

Gloria Patri, genitæque proli, Et tibi compar utriusque semper Spiritus alme, Deus unus, omni Tempore sæcli!

# POUR UNE SAINTE QUI N'EST NI VIERGE NI MARTYRE.

A VÊPRES ET A LAUDES.

5

10

Exaltons d'une femme forte Le courage viril, l'heureuse fermeté, Les victoires qu'elle remporte, Et qui font en tous lieux briller sa sainteté.

De l'amour de son Dieu navrée, Elle prit en horreur le monde et ses plaisirs, Et par une route sacrée Elle parvint au ciel, où tendoient ses desirs.

Les veilles furent ses délices,
La fervente oraison fit ses plus doux festins,
La charité ses exercices,
Et ses jeûnes là-haut goûtent des mets divins.

## PRO NEC VIRGINE NEC MARTYRE.

AD VESPERAS ET LAUDES.

Fortem virili pectore Laudemus omnes feminam, Quæ sanctitatis gloria Ubique fulget inclyta.

Hæc Christi amore saucia, Dum mundi amorem noxium Horrescit, ad cælestia Iter peregit arduum.

Carnem domans jejuniis, Dulcique mentem pabulo Orationis nutriens, Cœli potitur gaudiis.

# QUI N'EST NI VIERGE NI MARTYRE. 597

15

20

Grand Dieu, vertu des fortes âmes,
Qui seul en celle-ei fis de si grands effets,
Inspire-nous les mêmes flammes,
Écoute nos soupirs, et lave nos forfaits.

Gloire au Père, au Verbe ineffable,
A l'Esprit tout divin, à leur sainte unité,
A leur essence inconcevable,
Et durant tous les temps et dans l'éternité!

A MATINES.

Au nom de cette sainte exauce nos prières, Pardonne à nos péchés, purge ce qui vient d'eux, Afin qu'à tes autels notre zèle et nos vœux Te portent des âmes entières.

Gloire au Père éternel, tout bon, tout saint, tout sage! Gloire au Verbe incréé! gloire à l'Esprit divin,

> Rex Christe, virtus fortium, Qui magna solus efficis, Hujus precatu, quæsumus, Audi benignus supplices.

Deo Patri sit gloria, Ejusque soli Filio, Cum Spiritu Paraclito, Et nunc et in perpetuum.

#### AD MATUTINUM.

Hujus obtentu, Deus alme, nostris Parce jam culpis, vitia remittens, Quo tibi puri resonemus almum Pectoris hymnum.

Gloria Patri, genitæque proli, Et tibi compar utriusque semper

# 598 HYMNES POUR UNE SAINTE, ETC.

Qui procédant des deux, règne avec eux sans fin, Et veut de nous pareil hommage!

# POUR LA DÉDICACE D'UNE ÉGLISE.

A VÊPRES ET A MATINES.

Sainte Jérusalem, ville heureuse à jamais,
Charmante vision de paix,
Qui n'es bâtie au ciel que de pierres vivantes,
Les anges, l'un de l'autre en ta faveur jaloux,
Te font des couronnes brillantes,
Et telles que l'épouse en attend de l'époux.

Aussi le digne éclat que tu reçois des cieux T'offre si pompeuse à ses yeux, Qu'il te voit en épouse à son lit destinée: Tes places et tes murs sont d'un or épuré,

> Spiritus alme, Deus unus, omni Tempore sæcli!

## IN ANNIVERSARIO DEDICATIONIS ECCLESIÆ.

AD VESPERAS ET MATUTINUM.

Urbs Jerusalem beata,
Dicta pacis visio,
Quæ construitur in cælis
Vivis ex lapidibus,
Et angelis coronata,
Ut sponsata comite;

Nova veniens e eœlo Nuptiali thalamo Præparata, ut sponsata Copuletur Domino:

Et toute leur structure ornée Des plus riches splendeurs dont son chef soit paré.

Tes gonds et tes verrous de perles sont couverts;

Tes portes à battants ouverts

Au vrai mérite seul en permettent l'entrée:

C'est là qu'il introduit quiconque en ces bas lieux,

En cette infidèle contrée,

Endure pour le nom d'un Dieu, le Dieu des Dieux.

Ces pierres qu'ici-bas polissent les tourments,
Les gênes, les accablements,
Prennent là des clartés à jamais perdurables:
Le céleste ouvrier met chacune en son lieu,
Et par des chaînes adorables
Attache l'une à l'autre, et les unit en Dieu.

Gloire, puissance, honneur et louange au Très-Haut,

Plateæ et muri ejus Ex auro purissimo.

Portæ nitent margaritis, Adytis patentibus; Et virtute meritorum Illuc introducitur Omnis qui ob Christi nomen Hic in mundo premitur.

Tunsionibus, pressuris Expoliti lapides Suis coaptantur locis Per manus artificis: Disponuntur permansuri Sacris ædificiis.

Gloria et honor Deo,

Au Fils, comme lui sans défaut, A l'Esprit tout divin, ainsi qu'eux ineffable! Gloire, honneur et louange à leur sainte unité,

A leur essence inconcevable, Et durant tous les temps et dans l'éternité!

3 o

5

#### A LAUDES.

Bienheureuse cité, le monarque éternel, Qui sauva l'homme criminel, Te sert de fondement et de pierre angulaire: De tes murs rayonnants il est la liaison,

Et se fait le digne salaire De la foi qui sur terre enchaîne ta raison.

Cette ville chérie, et toujours en faveur, Infatigable en sa ferveur, Résonne incessamment d'une musique sainte; Et l'amoureux concert que font toutes ses voix

> Usquequaque altissimo! Una Patri, Filioque, Inclyto Paraclito, Cui laus est et potestas Per æterna sæcula!

> > AD LAUDES.

Angularis fundamentum Lapis Christus missus est, Qui parietum compage In utroque nectitur, Quem Sion sancta suscepit In quo credens permanet.

Omnis illa Deo sacra Et dilecta civitas, Plena modulis, in laude Et canore jubilo,

15

20

Exalte en toute son enceinte Ces trois qui ne sont qu'un, et cet unique en trois.

Ce temple la figure en portrait raccourci:
Seigneur, daigne y loger aussi,
Accorde cette grâce à nos humbles prières,
Verse à grands flots sur nous ta bénédiction,
Et par des faveurs singulières

Rends-nous dignes un jour de ta sainte Sion.

Qu'en ce temple chacun obtienne de ses vœux L'effet cent et cent fois heureux Qu'ont ici de tes saints mérité les souffrances: Admets-nous avec eux en ton divin séjour, Et fais-nous part des récompenses

Et fais-nous part des récompenses Qu'à leurs travaux finis prodigue ton amour.

Gloire, puissance, honneur et louange au Très-Haut, Au Fils, comme lui sans défaut,

> Trinum Deum unicumque Cum fervore prædicat,

Hoc in templo, summe Deus, Exoratus adveni, Et elementi bonitate Precum vota suscipe: Largam benedictionem Hic infunde jugiter.

Hic promereantur omnes Petita acquirere, Et adepta possidere Cum sanctis perenniter, Paradisum introire, Translati in requiem.

Gloria et honor Deo, Usquequaque altissimo!

A l'Esprit tout divin, ainsi qu'eux ineffable!
Gloire, honneur et louange à leur sainte unité,
A leur essence inconcevable,
Et durant tous les temps et dans l'éternité!

30

Una Patri, Filioque, Inclyto Paraclito, Cui laus est et potestas Per æterna sæcula!

# VERSION

# DES HYMNES

DE SAINT VICTOR



# NOTICE.

CETTE traduction des hymnes composées en l'honneur de saint Victor par Santeul, chanoine de Saint-Victor, que, comme nous l'apprend Fontenelle, Corneille « estimoit extrêmement¹ » et dont il a traduit un assez grand nombre d'autres pièces de vers, ainsi qu'on le verra dans le volume suivant, a été publiée pour la première fois, du vivant de notre poëte, en une brochure de quatre pages in-4°, sans nom d'auteur, imprimée en caractères italiques, et portant le titre que nous venons de reproduire sur le feuillet précédent, mais n'ayant ni adresse ni date². Cette édition ne renferme pas le latin de ces hymnes. Un recueil imprimé de diverses poésies de Santeul³, qui paraît appartenir aux premières années du dix-huitième siècle, contient, à la page 28, un texte de vers latins, que l'abbé Granet

1. Œuvres (édition de 1742), tome III, p. 123.

2. Un exemplaire de ce rare opuscule, qui figurait sous le numéro 325 dans le Catalogue de livres curieux.... provenant de la bibliotèque de M. H.H. \*\*\*\*\*, dont la vente a eu lieu en décembre 1862, par les soins de M. Potier, a été acquis à cette époque par la bibliothèque de l'Institut, où il figure aujourd'hui sous la marque Q 400 E\*. Bien que réellement in-4°, il est rangé, à cause de son peu de grandeur, parmi les volumes in-8°.

3. Ce recueil, dont la Bibliothèque impériale possède un exemplaire, et dont un autre exemplaire incomplet se trouve contenu dans un volume de mélanges du cabinet des manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal (belles-lettres latines, 70, in-80), n'a point de frontispice. Il commence par une pièce intitulée: Claudio Lalanno, sodali suo, I. B. Santolius, paginée j-111j, et continue par Sorbona incensa,

et divers autres opuscules formant 84 pages.

a reproduit dans les OEuvres diverses de Corneille<sup>1</sup>, mais qui diffère assez notablement de celui que Santeul avait publié à part, en trois pages in-4°, et aussi, quoique beaucoup moins, de celui qui a été imprimé dans les éditions complètes de ses Hymnes<sup>3</sup>. Corneille n'a suivi complétement aucun de ces trois textes; il en avait probablement paru un autre encore, que nous n'avons pu retrouver. Nous avons choisi, autant que nous avons pu les reconnaître, et adopté dans notre latin, les leçons rendues dans les vers français.

A la page 32 du recueil de poésies de Santeul dont nous venons de parler, on trouve la Traduction de l'Hymne de S. Victor, en douze strophes, signée Charpentier de l'Ac. Fr. 4; et, à la page 38, une Autre traduction des Hymnes de S. Victor, signée P. Corneille, qui est, sauf une seule variante, la reproduction textuelle de l'édition originale in-4°.

1. Pages 296 et suivantes.

2. Cet in-4°, sans nom d'auteur, ni date, ni lieu, fait partie d'un recueil factice d'opuscules appartenant à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et marqué Y 421.

3. Hymni sacri et novi, autore Santolio Victorino. Parisiis,

M.DC.LXXX. - Editio novissima. Parisiis, M.DC.XCVIII.

4. Nous reproduisons ici la première strophe de cette traduction, pour montrer à quel point elle diffère de celle de Corneille :

Chrétiens, célébrons la victoire De Victor, ce fameux soldat, Qui dans un douloureux combat Acquit une éternelle gloire; Chantons ce noble déserteur Qui de l'infernal séducteur Quitta l'injuste obéissance, Pour suivre les saints étendards D'un Dieu que sa seule souffrance Fit triompher de toutes parts.

On trouve dans la Traduction en vers françois des hymnes de Monsieur de Santeul, par Saurin, publiée en 1691, in-12, la traduction des hymnes de saint Victor. Dans la troisième édition, Saurin y a joint un second essai de traduction, entièrement différent du premier. Ils n'ont ni l'un ni l'autre aucun rapport avec la version de Corneille.

# VERSION DES HYMNES

## DE SAINT VICTOR.

#### A MATINES.

Chantons, peuple, chantons ce guerrier dont Marseille Vit le sang insulter au démon étonné, Produire, en s'épanchant, merveille sur merveille, Et teindre les lauriers dont il fut couronné.

Victor quitte les rangs, et dédaigne la paye,

Pour suivre, pauvre et nu, l'étendard de la croix;

Et du camp des Césars, où sa valeur s'essaye,

Il passe, heureux transfuge, au camp du roi des rois.

### PRO SANCTO VICTORE MARTYRE

HYMNI TRES.

HORIS NOCTURNIS.

Vos, o Christiadum fortia pectora, Clarum Massiliæ dicite militem, Tinxit qui proprio sanguine quam sacro Gestat vertice lauream.

Victor militiæ præmia respuens, Christi castra ducis nudus amat sequi; Ritus sacrilegos signaque Cæsaris Felix transfuga deserit.

1. Saint Victor, de Marseille, était soldat dans l'armée de Maximien. I souffrit le martyre l'an 303, le 21 juillet, jour où l'on célèbre sa fête.

10

20

On le charge de fers, on lui choisit des peines, Au fond d'un noir cachot on le tient garrotté: Il est libre au milieu des prisons et des chaînes, Et remplit le cachot de sa propre clarté.

Ses gardes, effrayés par ce double miracle, Conçoivent des faux dieux une invincible horreur, Prennent le saint pour guide, et sa voix pour oracle, 15 Et dans un bain sacré lavent leur vieille erreur.

Gloire au Père éternel! gloire au Fils ineffable<sup>1</sup>! Gloire toute pareille à l'Esprit tout divin! Gloire à leur unité, dont l'essence adorable Règne sans borne aucune, et régnera sans fin!

> Vinctum compedibus turba satellitum Nequicquam piceo carcere detinet: Carcer perpetuis noctibus obsitus Tanto lucet ab hospite<sup>2</sup>.

Miles pontificis munere fungitur: Custodes pavidos crimina dedocet, Sacris lustrat aquis, et nova pectora Vero numine roborat.

Sit laus summa Patri, summaque Filio, Sit par sancte tibi gloria Spiritus, Cujus præsidio prælia sustinent Fuso sanguine martyres.

1. Au lieu de traduire les strophes finales de Santeul, Corneille termine les trois hymnes par une une même version du *Gloria Patri*, que nous avons vue plus haut, à la seconde hymne des dimanches, p. 454.

2. Les éditions complètes des hymnes de Santeul donnent ici une strophe de plus, qui manque et dans le texte adopté par Granet, et dans l'édition détachée (in-4°) dont nous avons parlé ci-dessus, p. 606 et note 2; Corneille ne l'a pas traduite.

#### A LAUDES.

Entre, heureux champion, la carrière est ouverte : Dieu te voit, et t'appelle au trône préparé; Entre, et vois les tyrans animés à ta perte, De l'œil dont tu verrois un trophée assuré.

Quand d'un cheval farouche à la queue on te lie, S'il déchire ta chair, elle en éclate mieux; Et s'il brise ton corps, ton âme recueillie Par un vol avancé va s'emparer des cieux.

Ton sang, en quelques lieux que sa fougue t'emporte<sup>1</sup>, Laisse empreinte à longs traits la gloire de ton nom, 10 Et c'est une semence illustre, vive et forte, Qui de nouveaux martyrs germe une ample moisson.

#### HORIS MATUTINIS.

I nunc, sancte pugil, quo pia prælia, Quo te magna vocant præmia militem: Præsens Christus adest, hoc duce ferreas Vinces carnificum manus.

Urbem per mediam victima nobilis Raptaris, lacero corpore pulchrior: Dum discerpta trahit membra ferox equus, Cælum mente præoccupas.

Quo te cumque furor barbarus abripit², Fusus vulneribus signat iter cruor, Quo sparso veluti semine, lætior Surgit Christiadum seges.

<sup>1.</sup> Au lieu de l'emporte, le recueil mentionné ci-dessus (p. 605 et note 3) donne : l'emporte.

<sup>2.</sup> Cette strophe, que Corneille a rendue, manque dans l'édition détachée in-4°.

Les verges sur la croix te font un long supplice, Tu jouis en secret de toute sa lenteur; Et ton zèle applaudit à la fureur propice Qui fait l'image en toi de ton saint rédempteur.

15

Tu braves Jupiter, tu ris de sa statue, Tu la jettes par terre au lieu de l'encenser, Et ne redoutes point ce foudre qui ne tue, Qui n'agit qu'en peinture, et ne se peut lancer.

2 0

On venge sur ton pied ce noble sacrilége : Tu n'en cours pas moins vite où t'appelle ton Dieu, Ton Dieu, dont il reçoit ce digne privilége Qui sans corruption le garde en ce saint lieu.

Gloire au Père éternel! gloire au Fils ineffable! Gloire toute pareille à l'Esprit tout divin! Gloire à leur unité, dont l'essence adorable Règne sans borne aucune, et régnera sans fin!

25

Dum te lenta secant verbera pendulum, Longa perfrueris supplicii mora; Affixusque cruci, Nobilis æmulus, Christum, qua licet, exprimis.

Aras ante Jovis, non timidus mori, Victor thura negat : sacrilegam pede Deturbat statuam, nec metuit gravem Vano fulmine dexteram.

Plebs irata pedem militas amputat; Sed non ille gravi vulnere tardior Ad mortem properat certaque præmia, Vitam fundere prodigus.

Sit laus summa Patri, summaque Filio, Sit par sancte tibi gloria Spiritus, Cujus præsidio prælia sustinent Fuso sanguine martyres.

5

### A VÊPRES.

Que d'un chant solennel tout le temple résonne : Ce grand jour du Martyr paye enfin les travaux, Le ciel en est le prix, et Dieu, qui le couronne, Change en biens éternels ce qu'il souffrit de maux.

Ses membres écrasés sous la meule palpitent, Il offre à Dieu le sang qu'elle¹ en fait ruisseler; Et plein d'un feu nouveau que ces gênes excitent, Sur cet autel sanglant il aime à s'immoler.

La machine brisée à grands coups de tonnerre Sur le peuple tremblant roule, et brise à son tour: 10 Victor, seul intrépide, et las de vaincre en terre, Tend le col aux bourreaux pour changer de séjour.

La tête cède au fer qui du corps la détache,

#### HORIS VESPERTINIS.

Templa solemnem resonent triumphum: Hæc dies, longi pretium laboris, Strenuum Christi pugilem supremas Vexit ad arces.

Dum terit sacros mola grandis artus, Rumpitur venis cruor e profundis : Tum cruentatæ caput immolandum Devovet aræ.

Vindices æther jaculatus ignes Machinam solvit: tremuere turbæ, Nil tremens unus pia colla Vісток Subjicit ensi.

Mox triumphali petit astra curru,

I On lit il, pour elle, dans les OEuvres diverses publiées par Granet, et, par suite, dans toutes les éditions postérieures.

L'âme vole en triomphe au-dessus du soleil; Et l'on voit chaînes, fouets, et meule, et croix, et hache, En former à l'envi le pompeux appareil.

Rends-nous plus courageux, grand saint, par ton exemple; Obtiens-nous des lauriers qui s'unissent aux tiens, Et fais de tous les vœux qu'on t'offre dans ce temple Des armes pour dompter l'ennemi des chrétiens.

Gloire au Père éternel! gloire au Fils ineffable! Gloire toute pareille à l'Esprit tout divin! Gloire à leur unité, dont l'essence adorable Règne sans borne aucune, et régnera sans fin!

> Splendido frontem redimitus auro: Compedes, virgæ, mola, crux securis, Pompa triumphi<sup>1</sup>.

Victor, exemplis animosiores
Fac tuis nostras sociare palmas,
Et quibus Christi superemus hostes
Arma ministra.

Laus tibi, summi moderator orbis, Præmiis duros recreans labores, Quem fides, veri studiosa, trinum Credit et unum<sup>2</sup>!

1. Dans les éditions complètes des Hymnes de Santeul, on lit deux autres strophes, à la suite de celle-ci, que Corneille n'a pas traduites, et qui manquent dans l'impression à part (in-4°) du texte latin. Elles manquent aussi dans le recueil décrit p. 605, note 3, qui à la place donne ici la seconde strophe de la première des trois hymnes dont il est parlé dans la uote suivante.

2. Santeul a fait trois autres hymnes en l'honneur de saint Victor, intitu-

lées : Pro susceptione pedis sancti Victoris martyris.

# HYMNES

DE

# SAINTE GENEVIÈVE



# NOTICE.

CES vers, trouvés il y a vingt ans par M. Faugère, ont été publiés par lui quelques années plus tard dans la Nouvelle revue encyclopédique<sup>1</sup>, où il a ainsi raconté la manière dont ils sont tombés entre ses mains : « Dans le cours des recherches auxquelles je me suis livré, il y a trois ans, à l'occasion de mon édition des Pensées de Pascal, je visitai la bibliothèque Sainte-Geneviève. N'ayant rien découvert parmi les manuscrits inscrits au catalogue, je me mis à feuilleter une assez grande masse de papiers enfouis dans de vieux cartons; mon investigation touchait à la fin et n'avait rien produit, quand je rencontrai quelques pages inédites, non de Pascal, mais de celui qui par sa poésie, comme Pascal par sa prose, marche en tête des grands écrivains du dix-septième siècle. »

Ces vers sont écriss sur un cahier in-folio de quatre feuillets dont le dernier est resté blanc. Avant le titre, que nous avons reproduit exactement, un contemporain de notre poëte a écrit: « L'auteur de ces vers est Monsieur Corneille, de la main mesme duquel ils sont écrits; » puis en marge: « C'est une version des hymmes du propre de cet abbaye. » Enfin on lit de nouveau, au bas de la dernière hymme : «L'auteur est P. Corneille.» On ne saurait du reste hésiter un instant à reconnaître la main de l'illustreauteurdu Cid: cet autographe est un des plusbeaux spécimens qui nous restent de son écriture. En tête de chaque hymne est écrit en marge, d'une autre main que celle de Corneille, le commencement de l'hymne latine correspondante.

<sup>1.</sup> Tome III, p. 466-478, mars 1847. Cet article, qui a paru sous la rubrique Mélanges, est intitulé : Vers inédits de P. Corneille. Il en a été fait un tirage à part.

M. Faugère a pensé que ce ne pouvait être qu'à la prière de quelque génovéfain de ses amis que Corneille s'était décidé à traduire les hymnes de sainte Geneviève. Cette conjecture semble des plus justes, et nous sommes en mesure de la corroborer par le rapprochement de quelques indices assez concluants. Nous trouvons le texte latin des hymnes traduites par Corneille dans le Proprium sanctorum ad usum insignis et regalis ecclesia sancta Genovefa parisiensis. Parisiis, apud Ægidium Blaizot. M.DC.LXV; et ensuite dans les Offices propres de sainte Geneviefve.... chez le même libraire (Gilles Blaizot).... M.DC.LXVII. De ces deux volumes, le premier est précédé d'une préface latine, en forme de lettre, du P. François Blanchart, abbé de Sainte-Geneviève, datée du 16 août 1665; le second, accompagné d'un « privilege du Roy, » et d'une « Permission des Supérieurs, » est dédié « au révérendissime pere François Boulart, » qui fut élu abbé triennal et supérieur général, en remplacement du P. Blanchart, le 22 septembre 1665. C'est du P. Boulart qu'émane l'autorisation, datée du « huitieme Decembre 1666, » qui permet à Gilles Blaizot d'imprimer les Offices propres de sainte Geneviève..., conformément au Propre qu'il a fait imprimer en l'année 1665. Dans l'édition de 1660 de l'Office propre de sainte Geneviève, et dans les éditions antérieures, le texte des hymnes est entièrement différent de celui des impressions de 1666 et de 1667<sup>4</sup>. C'est donc entre 1660 et 1665 qu'on en a fait de nouvelles2; et par suite il est tout naturel de supposer que c'est un des religieux génovéfains, et très-probablement le P. Boulart lui-même, lié, comme nous l'avons déjà vu, d'une étroite amitié avec Corneille 3,

<sup>1.</sup> L'allusion à la réforme du monastère, qui se trouve dans la dernière hymne pour la Translation de sainte Geneviève (voyez ci-après, p. 630 et note 2), suffirait à montrer que le texte traduit par Corneille était d'une date assez récente.

<sup>2.</sup> Dans l'Office propre imprimé en 1660, il n'y a que trois hymnes se rapportant directement à la sainte. Ce sont celles du jour de la fête; ces trois hymnes se répétaient, avec un ou deux changements de peu d'importance, le jour de la Translation et le jour du Miracle des ardents.

<sup>3.</sup> Voyez au tome VIII, p. x-xII, et dans le tome X les lettres des

617

qui le décida à mettre en vers les hymnes récemment composées pour les trois fêtes de la patronne de l'abbaye.

C'est dans le tome XII (p. 238-247) des OEuvres de Corneille publié par Lefèvre en 1855 que ces hymnes furent pour la première fois réunies aux autres ouvrages de notre poëte; mais l'éditeur ne jugea pas convenable d'y ajouter le texte latin, que M. Faugère en avait fort à propos rapproché, et que nous y joignons ici au bas des pages, suivant notre habitude.

années 1652 et 1656, dans les notes desquelles on trouvera les renseignements nécessaires sur le P. Boulart.

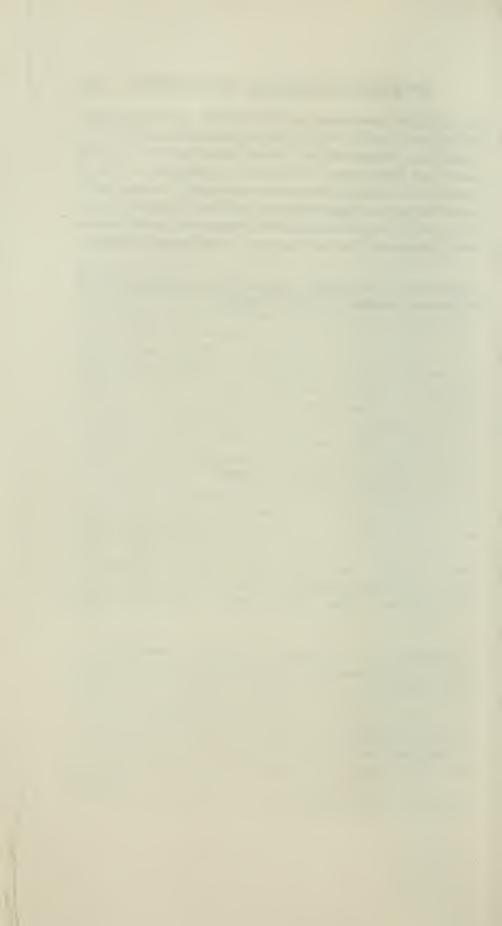

# HYMNES

# DE SAINTE GENEVIÈVE,

# POUR LE JOUR DE SA FÊTE,

le 3 janvier.

### A VÊPRES.

Que de toutes nos voix un plein concert s'élève
A la gloire de Geneviève!

Terre, applaudis au ciel, lui-même il t'applaudit,
Il t'en daigne lui-même apprendre la naissance.

Écoute un ange qui te dit

Qu'il vient de naître en elle un appui pour la France.

Un saint prélat¹, qui voit dans une si jeune âme Briller tant de céleste flamme, « Vierge heureuse, dit-il, qu'heureux sont tes parents! »

#### PRO SANCTA GENOVEFA.

AD VESPERAS.

Laude plena, Genovesæ Personent præconia. Plaude tellus; plaudit aer, Et sacris concentibus Galliæ natam patronam Angeli renuntiant.

Præsul, ut videt puellam, Mox heatam prædicat; Audit ut sanctum puella,

1. Saint Germain, évêque d'Auxerre.

Soudain qu'elle l'entend, la vierge à Dieu se voue, Et quitte enfin et prés et champs

Pour montrer à la cour comme il faut qu'on le loue.

Les miracles partout suivent son grand courage,
Ils passent et le sexe et l'âge;
Dans la chair qui l'enferme elle est hors de la chair,
Et dans sa pauvreté riche plus que tous autres,
Quiconque la peut approcher

Croit sa vertu pareille à celle des apôtres.

Honneur de ta patrie et de la terre entière,
Vierge, des vierges la lumière,
Notre patronne à tous, entends nos humbles vœux;
Et du ciel, où tu vois ta couronne assurée,
Fais qu'en terre de chastes feux

Puissent toujours régner dans notre âme épurée.

A la Trinité sainte éternelle puissance,

Mox Deo se devovet; Rure cedens mox in urbem, Regis aulam consecrat. 25

Præter annos atque sexum Præpotens miraculis, Carne cincta, carnis expers, Dives in penuria, Par ubique prædicatur Angelis, apostolis.

Genovefa, splendor orbis, Lux decusque virginum, Dum manet te jam beatam Certa cœlo laurea, Fac, precamur, mente terris Ut moremur integri.

Una trino, summa summo

Éternelle reconnoissance! Qu'on la serve en tout temps, qu'on l'honore en tous lieux. Exaltons-en la gloire en sa vierge fidèle,

Si nous voulons un jour aux cieux Ètre assis dans un trône et couronnés comme elle. 30

### A MATINES.

Voici l'heureuse nuit qui précède la fète: Par des feux redoublés elle imite le jour, Et le temple éclairé veut que chacun s'apprête A tromper le sommeil par des chants tous d'amour.

La sainte qui préside et qu'on sert dans ce temple, Ainsi des saints martyrs veilloit sur les tombeaux, Joignoit la nuit au jour, et par un haut exemple Portoit les cœurs sans cesse à des efforts nouveaux.

Vierges, vous le savez, elle alloit la première :

Numini sit gloria, Cujus exstat sempiterna In sua laus virgine. Faxit et nos Genovefæ Consequamur præmia.

#### AD MATUTINUM.

Nox festiva sacrum præveniens diem Majori tenebras lumine discutit, Et gaudente jubet pervigiles choro Somnum fallere canticis.

Hujus, quam colimus, diva potens loci Consuevit precibus continuis vigil Ad sacros tumulos templaque martyrum Noctem jungere cum die.

Quin per sacra Dei limina virgines

# 622 HYMNES DE SAINTE GENEVIÈVE,

10

15

La lumière à la main, elle y guidoit vos pas; Et quoi qu'osât l'enfer contre cette lumière, Sa clarté triomphante en prenoit plus d'appas.

Ainsi la vive foi, par des sacrés prodiges, Ainsi le zèle ardent luit dans l'obscurité; Ainsi du diable même il confond les prestiges, Et fléchissant le ciel, rend à tous la santé.

Toi, dont l'éclat plus vif que celui des étoiles Brille parmi les saints au céleste lambris, Vierge, en faveur des tiens romps ces funestes voiles Dont l'indigne épaisseur offusque tant d'esprits.

Fais que les faux honneurs ni les soins de la terre De leurs ombres jamais n'embarrassent nos sens, Que jamais les plaisirs par leur flatteuse guerre N'affoiblissent la foi dans les cœurs innocents.

> Ducebat comites, lumine prævio, Quod noctem superans clarius emicat Tetro dæmonis halitu.

Sic devota fides, sic pia charitas Sacris per tenebras prodigiis micat, Dum flectit superos, imperat inferis, Ægris subvenit omnibus.

O quæ sidereo lumine pulchrior Alto cælituum concilio sedes, Esto, diva, tuis æqua clientibus, Et mentis tenebras fuga.

Tu fac ne miseros tristibus implicent Umbris falsus honos curaque sæculi; Et ne blanda suis illecebris caro Tollat pectoribus fidem. Nous espérons de vous ce don par sa prière, 25 Père incompréhensible, homme, Dieu, comme nous<sup>1</sup>, Qui règnes<sup>2</sup> au séjour de gloire et de lumière Avec cet Esprit saint qui n'est qu'un avec vous.

#### A LAUDES.

Chante, ville, reine des villes, Chante un hymne de gloire à ton divin Sauveur, A son épouse vierge; et sur tes murs fragiles Attires-en la grâce, et fixe la faveur.

Quoi qu'osent la fièvre et la peste, Elle en brise le trait le plus envenimé, 5

Hoc tu, summe Pater, Patris et unice, Amborumque simul Spiritus, annue, Unus qui pariter trinus es et Deus, Regnans sæcla per omnia

AD LAUDES.

Christo salutis vindici, Christique sponsæ virgini, Regina regui civitas, Honoris hymnum concine.

Compescit illa noxias Ubique pestes corporum,

1. C'est par méprise évidemment que Corneille a écrit ainsi ce vers, qui ne serait intelligible que si l'on pouvait entendre (et cela est bien dissiele, même avec notre ponctuation): « Toi, Dieu, qui es un homme comme nous. » Il faut substituer au second hémistiche les mots: « Homme-Dieu mort pour tous, » que nous lisons dans la strophe, entièrement identique avec celle-ci, qui termine la première hymne du Miracle des Ardents: voyez-ci après, p. 632.

2. Aussi bien ici qu'à la fin de l'hymne dont il est parlé dans la note précédente, il y a bien règnes dans l'autographe, et non régnez, que donnent les éditions antérieures à la nôtre. La deuxième personne du pluriel se trouve trois fois dans les hymnes de sainte Geneviève (voyez ci-dessus, p. 621, vers 9; et ci-après, p. 627, vers 17 et 20), et partout Corneille l'écrit avec

un z, et non avec une s.

## 624 HYMNES DE SAINTE GENEVIÈVE.

Et des soudaines morts le ravage funeste Par ses regards bénins est soudain réprimé.

Dans les langueurs elle encourage, Elle rend aux mourants la force et la santé; De la langue captive elle rompt l'esclavage, Elle obtient pour l'aveugle une pleine clarté.

Les miracles que fit sa vie Ne sont point épuisés par son retour aux cieux; Et plus par un vrai zèle en terre elle est servie, Plus sa haute vertu s'épand sur ces bas lieux.

Vierge, que notre chœur réclame, Qui dissipes ainsi les plus dangereux maux, Quand tu prends soin du corps, prends-en aussi de l'âme, Et donne pour tous deux des remèdes égaux.

15

Fais que purgés de tous nos crimes,

Et sæva passim funera Nutu potenti comprimit.

Obfirmat artus languidos, Ægris refundit spiritum, Linguas ligatas expedit, Cæcisque lumen impetrat.

Quæ signa vivens præstitit, Isdem micat post transitum: Cæloque mittit arduo Plenam salutis copiam.

Flos Genovefa virginum, Quæ sic pericla discutis, Morbosque sistis corporum, Aufer venena mentibus:

Ut labe tersa criminis,

Jésus-Christ de sa grâce honore notre foi, Et que nous dégageant de ces mortels abîmes, A la<sup>1</sup> sainte patrie il nous rende avec toi.

Gloire à toi, Verbe inconcevable, Sauveur, par une vierge ici-bas enfanté! Gloire au Père éternel, à l'Esprit ineffable, Et durant tous les temps et dans l'éternité! 25

### POUR SA TRANSLATION.

28 octobre.

A VÊPRES.

Quand des lions du nord2 la barbare furie

Christus sua nos gratia Amore solvat sæculi, Tecumque reddat patriæ.

Gloria tibi, Domine, Qui natus es de virgine, Cum Patre et sancto Spiritu, In sempiterna sæcula!

### PRO TRANSLATIONE SANCTÆ GENOVEFÆ.

AD VESPERAS.

Dum sævus miseræ regna Lutetiæ

. Comme dans l'écriture de Corneille les l'initiales ne différent pour ainsi dire pas des s, on pourrait lire aussi bien sa que la, et plus haut, au contraire (p. 620, vers 16), aussi bien « la pauvreté » que « sa pauvreté. »

2. Ici et plus loin (p. 626, vers 6), Corneille a écrit nort par un t.

CORNEILLE. IX

Saccage la province et fait trembler Paris, Tout son peuple ne craint ni pour ses¹ toits chéris, Ni pour ses doux amas, ni pour sa propre vie;

Mais pour le saint dépôt d'une vierge sacrée, De ses murs alarmés le plus digne trésor, Qu'enfermé qu'il étoit dans une châsse d'or, Il porte en sûreté dans une autre contrée2.

Ce peuple ne fait rien qu'elle n'aime à lui rendre; Et du plus haut des cieux déployant son secours, De tant de barbarie elle arrête le cours. Et conserve à son tour ceux qui sauvent sa cendre.

10

Hostis diriperet, non opibus suis, Non tectis pario marmore splendidis, Civis non timuit sibi;

Sed sacros cineres, divitias suas, Inclusos feretro transtulit aureo, Et per læta sui littora Sequanæ Tutis condidit arcibus.

At tu, virgo, piis æqua clientibus, Urbis præsidio cælitus excubas, Et nutu placido dira minacium Sistis crimina militum.

1. Il y a ces dans le manuscrit autographe.

2. Vers le milieu du neuvième siècle, pour mettre les reliques de sainte Geneviève à l'abri des incursions des Normands, on les avait transportées successivement, de l'église où elles étaient, et qu'on trouve, dès le commencement de ce siècle, appelée du nom de la sainte, dans diverses terres de l'abbaye, d'où elles furent rapportées, quelques années après, à Paris. Sous le règne de saint Louis, on les tira du coffre de bois, couvert de quelques feuilles d'argent, où elles étaient demeurées enfermées jusque-là, pour les mettre dans une chasse magnifique toute d'argent et d'or. Cette translation eut lieu en 1242, le 28 octobre, « jour de l'ancienne, dont l'année est inconnue, » dit l'abbé Lebeuf dans son Histoire de Paris, II º partie, chapitre 1.

Veille à notre défense, ô sainte protectrice! Un plus fier ennemi nous livre un dur assaut : Il est fort, il est fourbe; et sans l'appui d'en haut Rien n'en dompte la rage, ou détruit l'artifice.

1 5

Daignez en nos besoins écouter sa prière, Père et Fils éternels, Esprit saint et divin, Qui n'êtes qu'une essence, et qui tous trois sans fin Régnez dans le séjour de gloire et de lumière.

### A MATINES.

Toi qu'on croit présider à cet illustre empire, Aux peuples affligés toi qui prêtes la main, Qui conserves nos lis et tout ce qui respire Sous leur grand souverain,

Tu vois en cet exil notre peu de mérite, Tu le vois chanceler en tout temps, en tous lieux,

> Mentes nunc etiam perfidus obsidet Hostis Christiadum, fallere pertinax, Et pugnare ferox, tu nisi noxios, Virgo, fregeris impetus.

Hæc tu, summe Pater, Patris et unice, Amborumque simul Spiritus, annue, Unus qui pariter trinus es et Deus, Regnans sæcla per omnia.

### AD MATUTINUM.

Nobilis regni Genovefa præses, Quæ laborantes populos amico Sublevas nutu, placidisque servas Lilia Gallis,

Cernis æternæ dubios salutis Inter humanos fluitare casus,

### 628 HYMNES DE SAINTE GENEVIÈVE,

Que notre perte est sûre, et qu'aucun ne l'évite Sans le secours des cieux.

Daigne en prendre pitié : tu t'en vois conjurée Par le nouveau cercueil où reposent tes os, Par les soins dont jadis ta châsse transférée Sauva tes saints dépôts.

1.0

15

20

La fureur semoit lors nos champs de funérailles, Les flammes et le fer désoloient nos cités : Seule tu garantis nos tremblantes murailles De tant de cruautés.

Dans une sainte paix affermis une ville Qu'un zèle singulier voue à ton sacré corps; Que ta main à l'État ne soit pas moins utile Qu'elle l'étoit alors.

Immense Trinité, souffre-le pour ta gloire,

Nec, nisi cœlum faveat, cavere Posse ruinam.

En tuum proni petimus favorem, Per novo clausum cinerem feretro, Perque translatam timide sacrati Corporis arcam.

Ense dum stricto fureret superbus Hostis, et nostras agitaret urbes, Dira tu mœstis procul amovebas Agmina muris.

Nunc tibi cultu proprio dicatam Pace fac urbem placida potiri; Et tuam posthac, velut ante, norit Gallia dextram.

Perpes hinc trinæ decus unitati,

Toi de qui cette vierge a reçu tous ces dons, Qui font régner son culte et chérir sa mémoire En tous nos environs.

#### A LAUDES.

Pour te rendre un tribut d'une louange due, Vierge, tu vois nos cœurs devant toi prosternés : Puisse en être par toi la prière entendue, Et les vœux couronnés!

Tu ne dédaignas point d'en exaucer le zèle

Quand les fureurs du nord menaçoient nos remparts,

Et que l'affreuse horreur d'une guerre cruelle<sup>2</sup>

Rouloit de toutes parts.

Tant qu'ont duré tes jours, jamais ni la famine,

Cujus æternis opulenta donis, Tanta per cunctas Genovefa terras Dona profundit!

AD LAUDES.

Debitas, virgo Genovefa, laudes Ad tuas proni celebramus aras; Sedulis at tu facilis rogari Annue votis.

Jamdiu voces tibi supplicantum Excipis, quando furias tremendi Hostis arcebas, et iniqua sævi Crimina belli.

Non famis late dominatus horror,

1. Au lieu de régner, Corneille avait d'abord écrit le mot chérir, qu'il a ensuite effacé et qui vient après dans le même vers.

2. Par suite d'une singulière distraction de Corneille, on lit cruelle guerre dans le manuscrit autographe.

Ni d'un air empesté les tourbillons impurs, Ni surprenants éclats de vengeance divine, N'ont désolé nos murs.

Tu vois sous tes faveurs ta maison ennoblie Reprendre l'heureux joug de ses¹ premières lois, Et leur sainte vigueur dans l'ordre rétablie Rentrer en ses vieux droits<sup>2</sup>.

15

Fais que sa pureté de plus en plus s'attache Aux célestes sentiers que tu lui fais tenir, Que sa ferveur redouble, et passe enfin sans tache Aux siècles à venir.

20

Vindicis nusquam gravis aura cœli, Quamdiu vivens aderas, paventi Obfuit urbi.

Stat tuo florens iterum favore Rite purgati nova forma cleri, Sicque primævo canonum vigori Redditus ordo.

Purior semper vigeat, piosque Proferat longa pietate mores, Inque venturos sine labe semper Transeat annos!

1. Il y a ces dans l'autographe.

2. Les chanoines de Sainte-Geneviève étaient, vers le milieu du douzième siècle, devenus réguliers, de séculiers qu'ils étaient auparavant, par l'introduction de la règle des chanoines de Saint-Victor, qui était alors dans sa ferveur. Mais le relâchement s'étant introduit peu à peu dans le monastère, le cardinal de la Rochefoucauld, évêque de Senlis, qui en fut nommé abbé par Louis XIII, entreprit de le réformer. Il sit venir pour cela, en 1624, le P. Faure, de Saint-Vincent de Senlis. Cette réforme reçut sa dernière perfection en 1634, lorsque le P. Faure ent été élu abbé-coadjuteur de Sainte-Genevieve, et supérieur de sa congrégation.

Immense Trinité, comme à Matines1.

### POUR LE MIRACLE DES ARDENTS<sup>2</sup>.

26 novembre.

A VÊPRES.

La main d'un Dieu vengeur, par d'invisibles flammes, D'un peuple ardent au vice éteint l'impie ardeur: Ce feu s'attache au corps pour en chasser les âmes, Et le sang qu'il tarit lui fait passage au cœur.

En vain des médecins cette fameuse ville

5

Perpes hinc trinæ decus unitati, etc.3.

### PRO MIRACULO ARDENTIUM.

AD VESPERAS.

Ardent immodicis æstibus impia, Ulciscente Deo, pectora civium; Et sævis animas conficit ignibus Tabes arida corporum.

Nequicquam medicam regia civitas

1. C'est Corneille lui-même qui indique ainsi la dernière strophe.

2. « En l'an 1129, une maladie étrange, qui rappelle assez le choléra par ses terribles effets, se répandit parmi la population de Paris. Ceux qui en étaient atteints se sentaient consumés par une sorte de feu intérieur, qui les brûlait jusqu'aux os. Cette maladie résistait à tous les remèdes, et grossissait de plus en plus le nombre de ses victimes, quand Étienne, évêque de Paris, imagina de faire porter en procession par la ville la châsse de sainte Geneviève. La chronique dit que des que les reliques de la sainte parurent à la vue du peuple, tous les malades qui étaient accourus ou s'étaient fait porter en foule sur le passage de la procession recouvrèrent tout à coup la santé à l'exception de trois, qui étaient incrédules. C'est en mémoire de ce miracle que la fête des Ardents fut instituée par le pape Innocent II. » (Note de M. Faugère.) Innocent II était venu en France l'année qui suivit ce miracle.

3. Voyez la fin de l'hymne précédente, p. 628 et 629.

Implore le secours, applique les secrets : Le ravage en augmente, et tout l'art inutile Enfonce d'autant plus de si funestes traits.

Elle a recours, ô vierge, à tes reliques saintes: A peine tu parois, que cette peste fuit; 10 Et ses tristes ardeurs dans les eaux même empreintes Y laissent triompher la santé qui te suit.

Bannis de nos esprits ces flammes criminelles Qui n'y peuvent souffrir aucuns célestes feux, Et sème de ta main au cœur de tes fidèles La précieuse ardeur qui les peut rendre heureux.

Nous espérons de vous ce don par sa prière, Père incompréhensible, Homme-Dieu mort pour tous, Qui règnes¹ au séjour de gloire et de lumière, Avec cet Esprit saint qui n'est qu'un avec vous. 20

15

Experitur opem; cedere nescius Ardor letiferos altius intimis Ignes ossibus implicat.

Sed qua reliquiæ virginis emicant, Imis usque tenax visceribus lues, Internæque faces, et mala febrium Ardentum refugit cohors.

Mentes, diva potens, comprime noxias Quæ non æthereis ignibus æstuant; Et castis animis sparge fidelium Flammarum pia semina.

Hæc tu, summe Pater, Patris et unice, Amborumque simul Spiritus, annue, Unus qui pariter trinus es et Deus, Regnans sæcla per omnia.

<sup>1.</sup> Voyez plus haut, p. 623, note 2.

5

### A MATINES.

Infatigable appui de la ville affligée, Vierge, toujours présente à tes sacrés autels, Écoute les frayeurs d'une troupe plongée En des ennuis mortels.

Un feu contagieux, digne loyer du vice, Fait voir l'ire du ciel sur les membres pourris, Et jusque dans les os imprime la justice Qu'il se fait de Paris.

Plus il coule de pleurs des paupières troublées, Plus cette vive ardeur fait creuser de tombeaux; Tout brûle, et l'on ne boit que flammes redoublées Par la fraîcheur des eaux.

Enfin, vierge, ce peuple a recours à ta cendre,

#### AD MATUTINUM.

Urbis afflictæ Genovefa præses, Templa quæ sacris cumulata votis Occupas præsens, timidos clientum Accipe cantus.

Ardet in membris sceleratus ignis, Criminum vindex, pretium pudoris Non semel læsi, putribusque tabes Ossibus hæret.

Profluunt mœstis oculis inanes Plebis oppressæ lacrymæ, nec illos Sublevant æstus, gelidisque crescit Haustibus ardor.

Conditos auro teretique gemma

# 634 HYMNES DE SAINTE GENEVIÈVE,

Ce trésor qu'ont nos rois enfermé de trésors; Et des sacrés piliers un prélat fait descendre Les restes de ton corps.

15

On soupire, on gémit devant ta sainte châsse, On t'invoque; et ces feux se laissent étouffer, Ces feux qui ne faisoient que préparer la place Aux flammes de l'enfer.

20

Souverain médecin et des corps et des âmes, Dieu, que nous bénissons des maux qu'elle finit, Éteins les feux impurs, et sauve-nous des flammes Dont l'enfer les punit.

### A LAUDES.

Ces flammes qui servoient la colère divine Par un ravage affreux semoient partout la mort, Et contre leur venin toute la médecine

> Virginis tandem cineres reclamat Civis, et sacram veneratur almi Corporis urnam.

Sternitur supplex tumulo: salutem Virgo largitur miseris, et ipsos Auspices pænæ nimium perennis Temperat ignes.

Te Deum trinum populosa laudet Civitas, cujus Genovefa custos, Corporis turpes, Erebique longas Comprime flammas.

AD LAUDES.

Jam diu totam cruciabat urbem Vindicis tabes inimica flammæ, Nec suis ægros medicina quidquam

å

N'étoit qu'un impuissant effort.

Cette ardeur pestilente au dedans répandue Fermoit soudain la porte à toute guérison, Pulvérisoit les os, et leur moelle fondue Devenoit un nouveau poison.

Ta châsse, vierge sainte, est le remède unique Par qui sont tant de maux heureusement bornés<sup>1</sup>; to Et ta vertu céleste, aussitôt qu'on l'applique, Bannit ces feux empoisonnés.

Ce tombeau portatif épouvante la peste,
Ranime la langueur, met en fuite le mal;
Et d'un si chaste corps l'ombre même est funeste
A ce qui nous étoit fatal.

Merveille! ces horreurs de la nature humaine

Juverat herbis.

Intimis sævit sine lege languor Artubus totis, malefidus ignis Intus ardescit, rigidasque torquet Flamma medullas,

Donec admota Genovefa theca Longius crudam vetat ire pestem, Et venenatos tumidi repellit Pectoris ignes.

Abdito virus fugitat recessu, Qua sacrum divæ radiat feretrum; Nec lues casti valet ulla ferre Corporis umbram.

Quisquis humanum genus angit horror

<sup>1.</sup> Corneille avait d'abord écrit bannis, puis il a remplacé ce mot par bornes

D'une simple bergère ont la châsse en horreur, Et de l'or qui l'enferme un rayon brille à peine, Qu'il éteint toute leur fureur.

20

Souverain médecin et des corps et des âmes, Dieu, que nous bénissons des maux qu'elle finit, Éteins les feux impurs, et sauve-nous des flammes Dont l'enfer vengeur les punit<sup>1</sup>.

> Horret extinctæ loculum puellæ, Et timet castos sceleratus ignis Virginis ignes.

Te Deum trinum populosa laudet Civitas, cujus Genovefa custos, Corporis turpes, Erebique longas Comprime flammas.

Il est curieux de comparer entre elles, dans les traductions faites par Corneille, tant des psaumes que des hymnes, les versions diverses du Gloria Patri, et de voir comme il se joue avec ces strophes finales, et les varie symétriquement, avec une minutieuse et infatigable souplesse, tantôt selon le mètre, tantôt aussi, pour les hymnes, où le texte latin varie également, selon le sujet du morceau que la strophe termine. Ainsi la première formule est celle dont le cadre, les rimes reviennent le plus souvent, mais avec de nombreuses variantes. Elle est employée quatre fois sans aucun changement, aux pages 69, 161, 251, 325; puis elle reparaît neuf et même dix fois (parce qu'un des psaumes est répété), avec le dernier vers abrégé de deux mots, aux pages 95, 103, 109, 121, 141, 175 (fin du psaume LXXXIV), 213, 259, 319. Le dernier vers est abrégé de même aux pages 93, 113, 133, 155, 175 (fin du psaume exvi), 247, 333; mais à la page 155 il y a en outre un changement au premier vers; aux pages 93, 113, 133, 175, 333, un changement au second; à la page 247, un chan-

<sup>1.</sup> Cette strophe ne diffère de la finale de l'hymne précédente que par un mot ajouté au dernier vers.

gement au troisième. Aux pages 2-3 et 307, c'est le premier vers seul qui est modifié. de la même façon qu'à la page 155; à la page 235 (et le même psaume est répété plus loin), c'est seulement le second vers qui est abrégé, par la même variante qu'aux pages 93, etc.; il l'est par une autre variante à la page 169, qui a de plus celle du vers final des pages 95, etc. A la page 327, les vers 1 et 2 sont abrégés, l'un comme au vers 155, l'autre comme au vers 93, etc. A la page 193, les vers modifiés sont le second et le troisième : l'un l'est comme aux pages 93, etc.; l'autre comme à la page 247. A la page 237, ce sont les deux derniers vers qui sont changés et transposés. Il y a la même transposition et le même changement des vers 3 et 4 à la page S1, où de plus le second vers est celui des pages 93, 113, etc. Enfin on trouvera encore, soit des vers de la formule primitive, soit telle ou telle des variantes que nous venons de signaler, à la page 77 (c'est-à-dire au Gloria du Deus, in adjutorium, qui revient dix fois dans le volume), et aux pages 107, 183, 221, 225 et 227, 239, 265, 293. Aux pages 187, 215 et 217, dans deux psaumes qui reviennent chacun deux fois, le tour de la phrase est changé en apostrophe, et le quatrième vers, à la page 217, a une variante qui est également à la page 181. Un des vers de la formule reparait deux fois (aux pages 469 et 478) dans la traduction qui termine le volume, celle des Hymnes du Bréviaire romain. Les autres versions du Gloria, entièrement différentes par la rime de celle dont nous venons de parler, sont au nombre de huit, dans la partie de l'ouvrage qui précède ces hymnes du bréviaire romain, et ne reviennent, à les prendre toutes ensemble, que dix-neuf fois.

Dans la dernière partie, la traduction des Hymnes, la diversité est beaucoup plus grande, excepté au commencement, où les répétitions des mêmes strophes finales dans le texte latin en amènent de semblables, autant que le mètre le permet, dans le français.



## TABLE

# DES PSAUMES ET DES CANTIQUES

TRADUITS EN VERS PAR CORNEILLE.

# TABLE DES PSAUMES SUIVANT LEUR ORDRE NUMÉRIQUE.

| Psaumes.                       | Pages. |
|--------------------------------|--------|
| IV                             | . 323  |
| VI                             | . 245  |
| VIII                           |        |
| XVIII                          |        |
| XIX                            |        |
| XXIII                          |        |
| XXX (les six premiers versets) |        |
| XXXI.                          | ,      |
| XXXVII                         | .,     |
| XLIV                           |        |
| XLV                            |        |
|                                |        |
| L                              |        |
| LIII                           |        |
| LXII                           |        |
| LXVI                           |        |
| LXIX                           | . 291  |
| LXXXIV                         | . 171  |
| LXXXVI                         | . 107  |

#### 640 TABLE DES PSAUMES TRADUITS PAR CORNEILLE.

| Psaumes. | Pages. |
|----------|--------|
| XC       | 329    |
| XCII     | 131    |
| XCIV     | 79     |
| XCV      | 109    |
| XCVI     | 115    |
| XCVII    | 119    |
| XCIX     | 133    |
| CI       | 265    |
| CIX 211  | et 3o3 |
| CX       | 303    |
| CXI      | 307    |
| CXII     | 213    |
| CXIII    | 311    |
| CXVI     | 175    |
| CXIX     | 179    |
| CXX      | 181    |
| CXXI     | 183    |
| CXXII    | 191    |
| CXXIII   | 193    |
| CXXIV    | 195    |
| CXXV     | 201    |
| CXXVI    | et 217 |
| CXXVII   | 205    |
| CXXVIII  | 231    |
| CXXIX    | 233    |
| CXXX     |        |
| CXXXIII  | •      |
| CXLII    |        |
| CXLVII   | ,      |
| CXLVIII  | •      |
| CXLIX.   | .,     |
| CV.      |        |

## TABLE DES CANTIQUES TRADUITS PAR CORNEILLE. 641

#### TABLE DES CANTIQUES.

|                                                                 | Pages. |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Cantique des trois enfants (Daniel, chapitre 111, versets 57-88 |        |
| et 56)                                                          | 141    |
| Cantique de Zacharie (Saint Luc, chapitre 1, versets 68-79)     | 157    |
| Cantique de la sainte Vierge (Saint Luc, chapitre 1, ver-       |        |
| sets 46-55)                                                     | et 321 |
| Cantique de Siméon (Saint Luc, chapitre 11, versets 29-32)      | 239    |



# TABLE DES MATIÈRES

### CONTENUES DANS LE NEUVIÈME VOLUME.

| BOOM OLD DE EN DAINTE VIEROE.    |     |
|----------------------------------|-----|
| Notice                           | 3   |
| Au lecteur                       | 5   |
| Louanges de la sainte Vierge     | 7   |
| L'OFFICE DE LA SAINTE VIERGE.    |     |
| Notice                           | 57  |
| A la Reine                       | 63  |
| Prière pour le Roi               | 67  |
| L'Office de la sainte Vierge     | 73  |
| A matines                        | 77  |
| A laudes                         | 131 |
| A prime                          | 167 |
| A tierce                         | 179 |
| A sexte                          | 191 |
| A none                           | 201 |
| A vêpres                         | 211 |
| A complies                       | 231 |
| LES SEPT PSAUMES PÉNITENTIAUX    | 243 |
| VÊPRES DES DIMANCHES ET COMPLIES | 301 |

| 644 TABLE DES MATIÈRES.               |      |
|---------------------------------------|------|
| INSTRUCTIONS ET PRIÈRES CHRÉTIENNES.  |      |
| Instructions chrétiennes              | 345  |
| Prières chrétiennes                   | 407  |
| LES HYMNES DU BRÉVIAIRE ROMAIN.       |      |
| HYMNES POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE | 449  |
| Hymnes propres du temps               | 489  |
| Hymnes propres des saints             | .542 |
| Hymnes du commun des saints           | 573  |
| VERSION DES HYMNES DE SAINT VICTOR.   |      |
| Notice                                | 605  |
| Version des hymnes                    | 607  |
| HYMNES DE SAINTE GENEVIÈVE.           |      |
| Notice                                | 615  |
| Hymnes                                | 619  |
| Table des psaumes et des cantiques    | 639  |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

<sup>16623. -</sup> Imp. A. LAHURE, rue de Fleurus, 9, à Paris.







CE PQ 1741 1862 V9 CO2 CORNEILLE, P DEUVRES DE ACC# 1388157

